EN GRANDE-BRETAGNE

La fermeture de puits

risque d'entraîner un grave conflit

avec les mineurs LIRE PAGE 28

demande ore the least a

Des titalities

de pringige

Les réserves que la Tierne la remettent pas en plus é fichtie

Ains recommendate a see &

informations terms to Kilen

eriacees - 'Same and Real Community of the Community of t

raitement = Care Stoning

dation (alease to area on

disponesistion in Time de

Finterious Construction of the de

exemple drawn a lighterest de consentration — the adapt

diamones en Eren - Tel Temp

tours algerished to the tearing

1 27

----

BERTALNIO LE CENDRE

50 0000000000

201 385 131

2792.3 111 \*\*

..........

75 2" ves lau

la commission « informatique et libertés; t pour le fichier des étranges

sion nationale de des étrangers — 1 34/36 comme le nouvelle 1 201/36 d'identité, ni pour le 12/36/36 d'identité, ni pour le 12/36/36 d'identité. et des libertés a , vert assorti. Pour certaines reserves. d'identite.

Optique pi den l'arrige ition des cartes de étrangers. Vanant preite a rendu sur

cartes d'Identité s. cotto décision irprenante. que s'apprête à ministère de l'inté-..complet que celui las titulaires de ifité, puisque vont mémoire l'état civil , les noms et pre-s parents, la natioliaires, la nature et

de leur titre de

nes mesures lelles usions ou les assirésidence, le retus : de renouvelleman ia categorie profesl'interesse etc. elgnements très ont l'administration mals qu'élie n'exunsi Qu'aves d'arout à établir 145 Sid vensit, par gouvernement 1 dec readules essent de 1 teus 185 Marens asrante ars. Ayant 8 charge, limeson

de cette mesur?

euchardige dur 4 appropries sint entent sperpent de 1.255 **5(0):0 G28 (65 '€):**ge fichier de cook-**#218/2011 255 773** erallarmei dur 2000 seeme niviani sa n Begirahan dep horre 859-386 IO - -W(\$3:0 B) \$7.1 **अपने कार्यालया है। इस्ते अप** ny febut dem mile denta ont care un cante calle A garretta.

A Paris on entre deux ramas de lambs

sur deux liques de milita

THE PARTY OF THE P

MAN A CONTROL OF THE PARTY OF T

The series of th

te semple de se audeare \$m/h contre une came of ur de la tame tame con ignal lus indiquent qui ings Scholenis Sign स्ति अर्थात् । स्त्रा स्था च

s très prétigément

a des actores entre an deleta dell'objetta

e Spint-Lazure

prign e grand arro e

serge by the total

<u>ಜ್ಞಾಕ್ಕರ</u>ಣ ಧಕ್ಷ ತಿರ್ಣಕ್ಕ peres — Sil emigrafis — & Poten

g personner ont ete c'ese e atre deux rames de bure la lundi 9 festier en 200 ete garde en obsers

rafin. H

1. 3 3 4 Security 17 Co. Security Security 17 Co. Secur

e professional de la companya de la compa Service Service Control of Process Control of Service Control of Servi

Service Service

THE WAY TO SHARE

TOTAL TO A STATE OF THE STATE O 2 mm (1 mm) 独立された。 2 (3 mm) でないだ。 でかい (2) 対象 (4 mm) (4 mm) (4 mm) a 474 - 51 - 151 - 1

EN STAT STUDY TO DE LA COSTA STEEL S properties for the first and first to the fi AND THE RESERVE COST: \*\*\*

ACEES . [LESS]

verrait accueillie, écoutée et sérieusement audér que ses dirigeants accepteraient sans irritation les démarches de ses allies pour la libéralisation de son régime. On peut se demander « la diplomatie française a jamais sérieusement envisagé les choses

(Lire nos informations page 6.)

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur: Jacques Fauvet

2,50 F

Algérie, 2 DA: Marce, 2,30 dir; Tunisie, 220 m.; Allemegne, 1,40 dh; Autriche, 14 sch; Brigique, 20 fr.; Canada, \$ 1,10; Cote-d'Ivane, 255 f CFA; Datemark, 5 fr.; Espagne, 60 pes., 6 8., 35 p.; Srece, 40 dr.; Fran, 125 ris; Irijande, 55 p.; Italie, 800 l.; Luban, 325 p.; Lunembourg, 20 t.; Norvège, 4,25 fr.; Pays-Bas, 1,50 fl.; Portingal, 40 est.; Senégal, 240 CFA; Suéde, 4 st.; Suisse, 1,30 fr.; E-U., 95 cents; Yangasiavne, 36 din.

Tarif des abonnements page 25 5, EUE DES (TALIENS 75427 PARIS CEDEX 09 C. C. P. 4207 · 23 PARIS Télex Paris 0° 654572 Tél: 246-72-23

BULLETIN DE L'ÉTRANGER

## La Turquie solitaire

M. Ilter Turkmen, ministre des affaires étrangères ture, a quitte Paris après deux jours d'entretiens qui ne devaient pas impliquer de conclusions, encore moins d'accords formels. Il n'y a pas eu de communiqué final, et les deux parties ont, chacune pour leur compte, utilisé les formules les plus usées du vocabulaire diplomatique pour sauver

les apparences. Dans le domaine économique. l'assistance financière française a été réaffirmée dans le cadre du consortium international mis en place par l'O.C.D.E. Et si M. Turkmen s'est entretenu avec un représent-nt de la régie Renault ou avec le directeur des programmes du Commissariat à l'énergie atomique, il en est resté – du moins l'a-t-il dit – au

niveau de l'information. Relevant de l'économie, mais aussi touchant les problèmes humains, la question du statut des travailleurs turcs n'a été abordée qu'à propos de l'obligation récente de visas d'entrée en France, qui fera l'objet d'aménagements techniques. Et le cas de M. Francis Lamaignère, condamné à treute ans de prison voilà trois ans pour détention de quelques grammes de haschich, s'il a été évoqué à deux reprises par M. François-Poncet, n'a pas fait l'objet d'autres commentaires que le « vif souhait » d'une

mesure de clémence exprimé par la France. La coopération culturelle, à laquelle M. Turkmen a donné un salut dans sa conférence de presse, n'a guère figuré que sous la forme d'une demande d'assis-tance plus grande des deux lycées qui enseignent le français en Turquie. Enfin, les deux ministres ont condamné « toute forme de terrorisme » et affirmé la volonte de « mettre en œuvre

les mesures les plus épergiques » pour y faire face. résume pas tout à fait à un coup d'épée dans Peau, elle laisse l'impression que M. Turkmen n'a peut-être pas complètement posé les questions auxquelles M. Jean François-Poncet ne posvait pour sa part fonrain de réponses oisires. Les arrière-pensees

étaient connues et ne se sont pas dėmasquees. Pour la Turquie, il s'agissait sans doute de connaître clairement le prix que la rrance attache, dans les circonstances presentes, au renforcement de la puissance militaire d'un pays qui fait figure de charnière particulièrement sensible entre le théatre couvert par l'alliance atlantique et celui du Proche-Orient. Jusqa'où la France aurait-elle pu aller dans l'assistance financière et la coopèration au réarmement national ture? Pouvait-elle envisager d'inciter l'Europe occidentale à équilibrer l'influence américaine à Ankara? C'étaient les questions de fond. Le climat u's pas encourage M. Turkmen à les

Est-ce tim:dité, irrésolution, sonci de ne pas chagriner M. Caramanlis? La diplomatie française s'interdit apparemment d'entendre la moindre ouverture en ce sens. L'insistance mise sur le caractère multilatèra de toute aide à la Turquie s'inspire largement du pari fait sur l'amitic privilégiée avec la Grèce, dont on voit hien qu'il camporte à l'égard de la Turquie and réserve qui risque d'entrainer fort loin.

Entre les inquiétudes que suscite légitimement la répression des contestataires politiques par le régime militaire et l'analyse du rôle majeur que la Turquie doit jouer dans le dispositif militaire occidental, faut-il nécessairement choisir? Il n'v a que la presse soviétique pour nouer les deux choses, faire de la première la conséquence de la seconde. En réalité, c'est dans la mesure même où la Turquie se

sous cet aspect

# M. Giscard d'Estaing accueille le président Sadate avec des égards exceptionnels devant la crise polonaise

Le président Giscard d'Estaing a accueilli le président Sadate Le président Giscard d'Estaing a accueilli le président Sadate ce mercredi midi 11 février à Orly avec des égards exceptionnels. Il est inusité que le président de la République saine à la descente d'avion un chef d'Etat qui n'est pas en visite officielle, et traverse Parls avec lui jusqu'au palais de Marlgny où quelques centaines de personnes ont applaudi le président égyptien. Si les Parisiens ont boudé le passage de M. Sadate, plusieurs dizaines de touristes étrangers se tenaient derrière les barrières disposées le long des avanues menant au palais présidentiel. Après l'avoir reçu à déjeuner. M. Giscard d'Estaing devait s'entretenir avec le président égyptien en tête à tête Cette represente est le signème. président égyptien en tête à tête. Cette rencontre est la sixième ontre les deux chefs d'Etat qui, en outre, ont eu un entretien

téléphonique en septembre dernier.

Dans son discours du mardi 10 février devant le Parlement européen à Luxembourg, le pré-sident Sadate s'est prononcé pour l'autodétermination des Palesti-niens, l'établissement d'une « enti-

té palestinienne » après une « période de transition », la reconnaissance « mutuelle et simultanée » des Israéliens et des Palestiniens, la participation de l'Europe à des garanties de sécu-rité «additionnelles » au Proche-Orient. Il a estimé que la partici-pation prématurée des Jordaniens aux négociations serait un « facteur de complication ».

## à Luxembouro

monde. A Jérusalem, on déclare dans les milleux officiels que le prési-dent Sadate « a adopté une ligne prudente et s'est abstenu de tout engagement en faveur de l'ini-tiative européenne, la limitant à un rôle complémentaire ».

on souligne qu'en tout état de cause Israel rejette toute participation européenne à une garantle de sa sécurité, pour la simple raison qu'Israël « n'a aucune raison qu'Israël a n'a aucune 10 février, l'ancien premier mi-confiance en des garanties, nistre de M. Giscard d'Estaing, quelles qu'elles soient, qui rempla-ceraient les mesures qu'il pren-

Le vainque ut

SENTROLEGIE

ALEXANDRE I<sup>er</sup>

Après Pierre le Grand

et Catherine la Grande.

**FLAMMARION** 

HENRI TROYAT

# L'impatience de Moscou

Au cours d'une conférence de presse, peu avant son départ de Luxembourg pour Paris, le chef de l'Etat égyptien s'est déclaré opposé à une participation de l'O.L.P. aux négociations actuelles, parce que l'autonomie complète des Palestiniens, que nous cherchons, a-t-il dit, ne signifie pas une décision sur l'avenir des Palestiniens. Ce sont eux, qui, une fois autonomes, décideront de leur sort ».

## Chaleureusement reçu

Le discours du président égyp-tien a été chaleureusement accueilli par les parlementaires commentaire sérieur » et dénié au chef de l'Etat égyptien le droit de parler au nom du tiers-

drait kul-même pour sa sécurité et sa défense ».

Dans les milieux parlementaires du Likoud (au pouvoir).
on déclare que le « rejet par le président Sadate de l'option jordanienne, préconisée par les travaillistes, est un revers » pour le chef de l'opposition, M. Pérès, qui en availle

# Le ton monte du côté officiel en Pologne où M. Kania, le chef du parti, a évoqué mardi 10 février, dans un discours dra-matique devant le comité central, les « dangers » de la situation et annoncé son intention de « tuer dans l'œuf la contre-révolu-

tion - et de - renégocier - les accords de Gdansk.

ne cesse de croître

La Diète polonaise se réunit à partir de ce mercredi pour trois jours afin d'entériuer la nomination au poste de premier ministre du général Jaruzelski, qui procéderait à un remaniement de l'équipe gonvernementale. Comme prévu. la Cour suprême a rejeté mardi la demande d'enregistrement du syndicat Solidarité rurale et conseille aux paysans de se constituer en

A Moscou enfin, l'inquiétude et l'impatience vont croissant,

ce qui, estime-t-on, laisse peu de temps au général Jaruzelski.

De notre correspondant Moscou. — Les moyens d'infor-mation soviétiques ont annoncé très rapidement, mais sans com-mentaires, le mardi 10 février, la designation du genéral Jaruzélski comme chef du gouvernement polonais. La Pranda de ce mercredi 11 février public de très larges extraits du rapport pré-sente au comité central du POUP

par M. Grabski. par M. Grabski.

Le général Jaruzelski ne passait
pas pour être particulièrement
bien en cour à Moscou, mais sa
nomination à la tête du gouvernement de Varsovie donne au

se devait de faire quelque chose. La presse soviétique avait suffi-samment souligné, dans les dernières semaines, que la situation se dégradait, que le chaos menacalt. Elle avait exprimé son inquiétude et indiqué qu'« une grande partie de la classe ouvrière polonaise attendait que des me-polonaise attendait que des me-sures soient prises pour intensifier la riposte à la contre-révolution », manière comme une autre de critiquer la « faiblesse » des diri-

DANIEL VERNET.

(Lire la suite page 6.)

## Les orientations économiques de M. Chirac

M. Jacques Chirac a reçu à déjeuner mer-credi 11 février à l'Hôtel de Ville les parlementaires et les conseillers de Paris, membres du R.P.R. La veille, il avait exposé, au cours d'une européens, mais un porte-parole de l'OLP, M. Naiem Khader, a estimé qu'il « ne méritan pas un propositions. M. Chirac reprend à son compte la formule employée en 1974 par M. Giscard d'Estaing en assurant représenter « le chan-gement sans risque », et une troisième voie entre celles incarnées par le président sortant

rement de la pression fiscale et réduction des dépenses publiques.

Du côté syndical, la C.G.C. a obtenu quelques satisfactions dans la mise au point d'un pacte pour l'emploi des cadres agés. Bien en suspens, elle s'oriente, en dépit des critiques de M. Marchelli, vers la renonciation à présenter son candidat. D'autre part, M. Georges Séguy a présidé un meeting du P.C.F. à Paris en déclarant que rien ne saurait dispenser un communiste d'apporter sa contribution à la

#### et par M. Mitterrand. Il a mis l'accent sur les mesures économiques qu'il préconise : aliébataille de l'élection présidentielle. Ces idées venues de l'Ouest...

par Alain Vernholes

M. Chirac comme M. Reagan... La comparaison venait spontané-ment à l'esprit en écoutant, mardi idées en matière économique et sociale. Comme M. Reagan, M. Chirac

accable l'Etat trop autoritaire, trop centralisateur et surtout trop nous vivons dans une sorte que nous vivons dans une sorte de « collectivisme rampant » que l'économie se porte mal Les petites et les moyennes entreprises ne pouvant donner libre cours à leur capati d'initiative cours à leur esprit d'initiative n'embauchent plus. Cela entraîne un formidable accrossement du un formidable accroissement du chômage et, par contrecoup, l'in-flation, la puissance publique étant amenée à verser des indem-nités de toutes sortes (100 mil-liards de francs par an, estume M. Chirac), qui alimentent une demande sans contrepartie du

côté de l'offre, les chômeurs ne

produisant rien per définition sinon dans la réalité, L'expression de la puissance de l'Etat, ce sont les prélèvements opérés sur les revenus des Francais, prélèvements qui ne cessent de croître puisque, limités à 36 % du produit national en 1974, ils en représentent main-tenant 42 %. Si rien n'est fait pour renverser cette tendance à la socialisation; a déclaré en substance M. Chirac, les Français travailleront bientôt un jour sur deux pour payer leurs impôts et leurs cotisations sociales.

(Lire la suite page 8.)

POINT Drouue

# et simplisme

Il faut reconnaître au parti communiste un art consommé de poser - mai - de vraies questions. La . provocation . de Montigny-lès-Cormellies comme, avant elle, celle de

Vitry le montrent. Le moyen s'efface devant la fin. Pou: M. Marchais, qui a pris longuement la détense du maire de Montigny, la drogue « est un problème simple ∍. ∝ Il y a, *dit-ii*, d'un côté les gens qui s'enrichissent avec la drogue et, de l'autre côté, des malheureux qui sont victimes de la crise (...) et cherchent un refuge. Vision simple en effet, qui colle avec les analyses du P.C.F. sur une société où les

riches profitent et les pauvres s'entoncent dans la misère. Visio.. simpliste qui mêle, s'agissant du tratic, les tameu - gros bonnets - -- qui ne doivent pas résider dans des H.L.M. — et les petits revendeurs qui utilisent pour leur consommation le produit

de leur trafic. La démonstration du P.C.F. manque de subtilité — mais l'époque ne s'y prête guère quand elle veut faire croire que tout est blanc ou noir. « profiteurs » ces dix mille neut cent cinquanta-hult individus arrêtés en 1980 par la police? Quand on salt que pour quinze usagers inter-pellés on n'arrête qu'un seul trafiquant — à l'état pur si l'on ose dire, - il taut admettre que le manicheisme n'est pas la meilleure manière de

comprendre et de combattre la toxicomanie. Une passivité des pouvoirs publics ? Le P.C.F. exagère. Le nombre des arrestations pour fait de drogue a été multiplié par dix en dix ans. Jamais la police n'a été

ssi efficace », a déclaré Mme Pelletier. Il est vrat que la toxicomanie augmente en France. Mais elle n'y est pas apparue avec la crise : la première elerte date de 1969. Au lieu d'attiser les haines, il faut admettre une évidence : aucun parti, aucun pouvoir, n'e intérêt à

Lire page 10 : UN POINT DE VUE DE DEUX MEMBRES

voir s'aggraver ce fléau.

DU P.C.F. « LA DÉRIVE »

#### COMMENT DÉGLARER LES REVENUS DE 1980

«Le Monde» publiera dans ses éditions du vendredi 13 février (datées samedi 14) les pages spé-ciales qui, chaque année, aldent les contribuables à rédiger leur déclaration de revenus et à cal-

LE « J'ACCUSE » DE ROGER IKOR

AU JOUR LE JOUR

CALCUL s Je suis ravi. la campaone de Jacques Chirac est bien partie.

tenez plus François Mitterrand? - Mais si, et même plus que jamais. -

- Alors, je ne comprends

- Comment, vous ne sou-

DAS. - C'est pourtant clair. Comme au second tour environ un quart des électeurs de Jacques Chirac voteront Mitterrand, plus Chirac obtiendra de voix au premier tour, et plus Mitterrand aura de chance de devenir président - En somme, vous pensez

tifs ? - Allies objectifs? Peutêtre pas. Mais ennemis objec-

que ce sont des alliés objec-

tits : sûrement! > MICHEL CASTE La liberté, à quel prix?

Raison, mille fois raison, de ou salut. > porter plainte, en criant son impuissance, son angoisse, sa colère dans un pamphlet sous forme de réquisitoire adressé au président de la République. Car son fils est mort, assassiné. « On l'a sulcidé », écritil. Qui co « on » ? Les sectes, ou plus précisément l'une d'entre elles : le zen macrobiotique. Ce

n'est d'ailleurs pas une secte à

proprement parler; nous y revien-Raison, encore, de denoncer notre spciété libérale avancée. veule et hypocrité, civilisation qui « travaille elle-même à faciliter la pullulation des sectes qui ne prospèrent que sur sa pourriture ». Raison, toujours, d'accuser notre société d'avoir tué l'espoir chez les jeunes, d'avoir aboll les ∢ mythes générateurs de joie ». Raison, enfin, d'avoir mis le doigt sur le nœud du problème : comment protéger le citoyen, surtout jeune et désarmé, contre les sectes néfastes.

ou toute outre forme d'escroquerie.

Roger ikor a raison et il a tort.
Ou, plutôt, il a raison pour de mauvaises raisons.
sans porter atteinte à sa liberté?
« Tout le problème, écrit Roger ikor, tient dans ce dilemme : liberté

ALAIN WOODROW.

Mais, il a tort de penser que seule la répression viendra à bout du problème. Et 11 se trompe de cible dans so chasse aux cou-

(Lire la sutte page 19.) LE JAZZ OU LA MUSIQUE

DES AUTRES. (Lire pages 13 à 15 un numero spécial du - Monde des arts et des

spectacles ..) LA GRANDE BATAILLE DES COMMUNICATIONS.

(Lire page 26 le début

d'une enquête de

CLAUDE DURIEUX.)

## **Quelles perspectives pour l'Iran?**

par FARHAD.

RAD-SERECHT (\*)

tionnelle de profit pour la grande bourgeoisie bazarie — et met-taient en place un circult moderne

de distribution qui menaçait de faillite et de prolétarisation la petite bourgeoisie marchande, nu-

mériquement très importante dans les villes.
L'objectif du Basar, qui finança la révolution, était donc d'éliminer cette « bourgeoisie » parasitaire et d'accèder au pouvoir politique d'escèder à la contra de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del contra de la c

politique afin de gérer à son pro-fit la rente pétrollère.

Cependant, à partir de 1973, ces couches moyennes seront les principales victimes de l'inflation, qui érode leur pouvoir d'achat, ainsi que de la crise aigué du logement qui remet en cause leur capacité à accéder à la propriété. A ces faits s'ajoute un sentiment grandissant de frustration résultant de leur absence de participation au

L'Islam, on le constate tous les jours, est devenu — ou redevenu une force politique de première grandeur. Marc Bergé précise sa philosophie du pouvoir. tandis que Jacques Ellul déplore l'appel de la conférence de Taef au « Djihad », à la guerre sainte. Quant à Farhad Rad-Serecht, il montre les perspectives qui s'ouvrent à l'Iran deux' ans après la proclamation de la République islamique, maintenant que se trouve liquidée cette affaire des otages à propos de laquelle Jean Leca répond à Christian Bromberger et Jean-Pierre Digard.

DEUX ans après le renverse-ment de la monarchie, la stabilité du régime révolustabilité du regime revoit tionnaire tranten est encore loin d'être assurée. Une lutte achar-née pour la conquête du pouvoir se poursuit à Téhéran entre les différentes composantes du mou-vement khomeiniste.

Les analystes occidentaux ré-

vement khomeniste.

Les analystes occidentaux réduisent trop souvent ces antagonismes à une simple opposition entre fraction a modérée » et fraction radicale ou « intégriste ». Cette interprétation n'est pas entièrement satisfaisante, car elle n'explicite pas les causes fondamentales des divergences et la nature irréconciliable des projets politiques. En fait, les rivalités politiques actuelles ne peuvent être dissociées du contexte socioéconomique franien et du cours pris par la révolution de février.

Le révolution iranienne a été la résultante d'une triple alliance entre la bourgeoisle du Bazar, les classes moyennes et le sous-prolètariat urbain. Mais cette alliance était d'ordre essentiellement facétait d'ordre essentiellement tac-tique, les intérêts des uns et des autres étant radicalement diffé-rents et leurs objectifs irréconci-

La bourgeoisie du Bazar, qui La bourgeoisie du Bazar, qui avait pleinement profité de l'essor économique, se sentait néanmoins menacée par la concurrence que lui livrait un groupe d'intermédiaires affairistes et véreux, étroitement lié à la monarchle. Ces intermédiaires accaparaient progressivement le commerce d'import-export — source tradi-

faits s'ajoute un sentiment grandissant de frustration résultant de leur absence de participation au pouvoir politique.

Ces catégories sociales — dont est issue l'intelligentzia — revendiquent, pour l'essentiel, une démocratisation de la vie politique, une meilleure distribution des revenus, la lutte contre la corruption des hauts dignitaires du régime et le respect des libertés fondamentales.

Enfin, le déclin accèléré de l'agriculture entraine un mouvement massif d'exode vers les centres urbains, et en particulier vers Téhéran. Ces « déshérités » s'implantent à la périphérie des villes, vivent dans des conditions extrêmement précaires, en proie à l'insécurité économique et à l'insécurité et sociale.

A ces causes structurelles de A ces causes surictimelles de mécontentement s'ajoutent à partir de 1976 des facteurs d'ordre conjoncturel; en effet, les mesures adoptées par l'Etat pour enrayer la crise économique consécutive à une baisse des revenus pétrollers pénalisent lourdement es catégories (butte contre l'inflation qui se traduit par l'arrestation de plusieurs milliers de commercants; blo-cage des revenus des fonctionnaires ; chômage ; encadrement đu crédit).

Qu'est-il advenu de cette alliance?

Cette coalition hétéroclite, sans projet politique cohérent, unie par le seul désir de renverser la monarchie, ne pourrait survivre à celle-ci. Dès le lendemain de la victoire du mouvement insurrectionnel, les éléments de gauche et l'intelligentaia sont écartés par le clergé et ses alliés laïcs qui s'étaient assurés entre-temps la direction politique du mouve-ment révolutionnaire. Le suivisme aveugle du Front national — héritier du courant nationaliste et émancipateur du Dr Mossadegh — ne sera pas plus payant. Ses dirigeants portent ainsi une lourde responsabilité. A cet égard, il est pour le moins surprenant que des hommes tels que Bazargan, Bani Sadr et Gothbadeh, qui ont avalisé l'éviction des forces progressistes et la ques prétendent aujourd'hui, non sans un certain cynisme, assumer la continuité de la tra-dition mossadeghiste face aux

Le Bazar, par contre, continue à participer au pouvoir et à soutenir le clergé, d'une part par crainte d'un débordement dont la gauche serait la grande bénéficlaire et, d'autre part, dans l'es-poir de récupérer les biens nationalisés et confisqués, à le gestion desquels il est d'ailleurs étroitement associé dans le cadre des comités et de la fondation des déshérités. De plus, l'absence de toute entrave (contrôle des prix, fiscalité, etc.) à l'exercice de ses activités commerciales et les transactions en devises sur le mazché noir lui procurent des gains importants.

exactions et à l'arbitraire du

Cependant, la situation se modifie à partir du mois de septem-bre. La nationalisation partielle du commerce extérieur, le maratme économique (3 à 4 millions de chômeurs ; un taux d'inflation de près de 35 %), l'incapacité du clergé à remettre en marche l'économie (qui fonction- sur la terre. » ne au tiers de sa guerre avec l'Irak, finissent par mécontenter le Bazar, qui adopte désormals une position critique vis-à-vis de la fraction dominante du courant khometniste.

# L'ombre de Dieu sur la Terre

par MARC BERGE (\*)

REPUBLIQUE islamique du Pakis- du mendiant et le celui qui est tan en 1947, République isla- dépourvu de tout » (Corèn. I YY mique de Mauritanie en 1960, République islamique d'Iran en 1979. Le message islamique est resté. à des degrés divers, une référence pour les régimes politiques des pays musulmans. Ainsi en Malaisie. où fes musulmans sont seulement un peu plus de la moltié de la popu-lation, l'islam est la religion officlehe face aux minorités chinoise et Indienne. En revanche, en Indonésie, pays islamique le plus peuplé et le cinquième dans le monde par sa population de 145 millions d'habitants, l'Islam n'a jamais pu devenir la religion de l'Etat, maigré 90 % de

Encore faut-il. pour mesurer l'impact du message Islamique sur l'histoire politique, en connaître les limites définies par son inspirateur -- Dieu -- à travers les revélations reçues en Arabie par le prophète Mouhammad (Mahomet) de 612 à 632 : • O croyents, obělesez à Dieu, au Prophète et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Portez vos différenda devant Dieu et devant le prophète. = (Coran, IV, 59.) = lis disent : . Nous obèlssons .. Male aussităt au'lle sont hors de chez toi, certains d'entre eux tiennent de nuit des propos étrangers à ce que tu dis. > (Coran, IV. 81.)

Ainsi les détenteurs de l'autorité ont le devoir, comme tout musulman, d'obéir à Dieu et au Prophète Le serment de fidélité (moubaya'a) qui accompagne l'élection d'un chef est donc double : peuple et souverain sont liés par la voionté commune d'être fidèles au message islamique. Un propos (hadit) du Prophète souligne avec vigueur ce caractère indispensable d'une autorité : « Solxante ans avec un chef înjuste valent mieux qu'une nuit sans autorité. Quiconque meort sens connaître le chet de son époque mount comme on mourait avant l'islam. Le chef est l'ombre de Disu

Adressé à tous les hommes, le message Islamique ne peut être dissocié de la conception proprement musulmane de l'homme. Conception réaliste définie dans le Coran, et likustrée par dix années d'expériences de prédication du Prophète dans sa ville natale, La Mecque, puis par dix années d'exercice du pouvoir à Yathrib (Médine), dans un exil volontaire destiné à préparer le ralliement des Arabes au message abrahamique.

Pour le musulmen, l'homme est un être limité dont les œuvres, si grandes, si généreuses, si construc-9 tives solent-elles, seront toujours marquées par l'imperfection, voire l'échec : « Dieu veut alléger vos obligations, car l'homme a été créé talble = (Coran, IV, 28). = L'homme a été créé versable ; timide lorsque le maiheur l'atteint, violent lorsqu'il est heureux, à l'exception de ceux qui prient... de ceux sur les biens desquels on prélève un droit recon.ru comme obligatoire au profit

jamais à être maître de l'univers. Le seul maître absolu est Dieu. L'homme qui détient l'eutorité n'est qu'un homme : la loi n'émane pes de lui ; elle émane des révélations de Dieu contenues dans le Coran ; il ne l'a qu'en dépôt ; il doit seulement organiser son application. Et pour tout ce qui n'est pas prévu par la loi, il ne doit décider qu'en se référant aux principes (siamiques fondamentaux : justice, respect des droits de l'homme, progrès social. Il doit, à cet égard, consulter les recrésentants éciairés de la communauté. Le prophète avait affirmé que «la divergence d'oninions dans sa communauté était une marque de la miséricorde divine ». Il est dit dans le Coran : « Nous avons fait de vous une communauté éloignée des extrêmes pour que vous soyez témoins contre les hommes et que le Prophète soit témoin contre vous. . (Coran, II, 143). Et au sein de cette communauté le rôle du consensus (ijma') est fondamental. . Ma communauté, almait à dire le prophète, ne peut se mettre d'accord sur une

Personne, du souverain au simole citoyen, n'échappe à cette falblesse en est conscient, qui juge l'histoire à la fois avec exigeance et induigence, sans perdre de vue que Dieu est le meilleur lieu de retour » (Coren, III, 14).

C'est pourquoi le pouvoir est considéré comme une dure épreuve pour celui qui en est revetu. Et ceci d'autant plus que tout musuiman a pour devoir d'exercer une vigilance critique — et souvent d'un pays à un autre — sur le bien-fondé des décisions prises par un chef d'Etat. - Le pouvoir (celifal), effirmait Ibn Khaldoun au quatorzième siècle, est une fonction instituée uniquement pour le blen général

A cet égard l'islam n'a pas opté pour un régime politique particulier. Sur les quarante-deux Etats regroupés au sein de l'Organisation de la conférence Islamique, on compte une trentaine de régimes variés se recommandant de l'Islam. L'option islamique fondamentale etant celle de la justice, c'est aux gouvernements, par leurs décisions, qu'il incombe de la faire régner. C'est pourquoi le monde musulman, dans son effort d'islamisation, c'està-dire de fidélité toujours plus grande au message du Prophète, a été très sensible à l'expérimentation du socialisme occidental. Mais aucun choix ne peut être considéré comme définitif. Le travall de décantation est ioin d'être achevé, tandis que le rév. d'immobilisme peut parattre pour certains un noble idéal. L'islam n'a jamais refusé et na refusera jamais l'épreuve du pouvoir.

(\*) Professeur, directeur de l'Ins-titut d'études arabes et islamiques de l'université de Bordeaux-III.

## Selon que vous serez puissant ou misérable...

par JACQUES ELLUL

réagir aux décisions finales Taef ». On s'est évertué à mi- n'avez qu'à regarder, cet énorme nimiser le terme employé de Etat, cette gigantesque pulesance Djihad, contre Israël, que l'on de trois millions d'hommes prête ramène à « lutte », ou « ré- à dévorer la Syrie, la Jordanie, et sistance ». En fait, c'est exac-tement la guerre sainte. Je con-l'Irak et l'Iran. C'est clair comnais dans la spiritualité musul- me le jour, l'affreux impérialiste, ce mot mais dans le concret de Israël. l'histoire, c'est au nom du Dfihad que les Arabes ont con-affaire d'Afghanistan? Enfin quis par la force, par la vio- oui, si on veut. » Ici, les coulence, par la guerre, tout le nord de l'Afrique, l'Espagne, le Proche-Orient, et une partie des Balkans. Il ne faut pas oublier que la présence arabe dans ces pays n'est due qu'à la conquête militaire, parfois féroce.

La proclamation de Taef ouvre une nouvelle phase qui ne peut avoir comme conséquence que la fin d'Israël par étranglement en ouvrant une guerre froide sur tous les fronts contre ceux qui pourraient soutenir ce pays. Et personne ne s'emeut apparemment ! Il est convenu qu'Israël a tort, occupe indument des territoires, doit être démem-

Ce qui me parait le plus écœurant dans ces décisions de Taet, c'est la violence à bon marché contre Israël — à bon marché, parce qu'Israël est le et nous ne nous laissons pas plus petit et que ce n'est pas détourner de la guerre sainte, très difficile de le détruire mai-avant tout! Héroïsme moderne,

Le Monde

**fonchau**e

LA RECHUTE

SPREJET ANDOSSES FLOODARITS DU MONTE-ANDERREI 22F

Bran

1990

ET SOCIAL

EN VENTE CHEZ TOUS LES MARCHANDS DE JOURNAUX

L est impossible de ne pas digieux lieu commun : on ne cesse de parler de l'impérialisdu « sommet islamique du me d'Israël. Ça va de soi ! Vous Etat, cette gigantesque puissance

« Vous avez dit qu'il y a une rageux Etats réunis à Taef, dans le « sommet islamique », ont glissé légèrement. Les Afghans n'ont guère été reçus ni écoutés Que voulez-vous, il faut bien que cette malheureuse Russie soviétique si menacée de partout assure sa protection, son giacis et prenne quelque gage qui assurerait la paix. Des sanctions con-tre l'U.R.S.S.? mais non, mais non! Il est tellement plus simple de ne pas en parler du tout. Quant sux frères musulmans qui sont sous le joug soviétique, ils n'ont qu'à se débrouiller, après tout, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Nous sommes bien trop occupés à régler son compte au monstre israëlien qui est le vrai danger pour la justice et la paix dans le monde. Nous connaissons le pelé, le galeux, celui par qui vient la peste, gre son courage. Encore un pro- dans une seule direction.

Les forces évincées

Ainsi, deux ans après la révolution, les principales forces qui ont assuré le succès du mouvement révolutionnaire se trouvent

ment révolutionnaire se trouvent évincées du pouvoir.

Le clergé s'est approprié (pour le première fois dans l'histoire de l'Iran) le pouvoir et s'appuie sur les couches démunies et la petite bourgeoisie, parmi lesquelles sont recrutée les membres du corps des gardiens de la révolution et des comités, principaux instruments de répression et d'encadrement de la population. cadrement de la population.

A partir de la situation ac-tuelle, on peut envisager plusieurs types d'évolution :

1) Le clergé consolide son pouor et investit l'apparelt de l'Etat : un régime populiste à tendance fascisante (rigorisme moral) s'instaure. Deux conditions sont cependant nécessaires pour la réalisation de ce scénario à savoir, la capacité du clergé à remettre en marche l'économie d'exportation — ain de finan-cer les classes-appui — et la possibilité de normaliser les reletions extérieures du régime. Conditions qui paraissent diffici-lement réalisables étant donné l'état de dégradation avancée du

régime;
2) L'armée accapare le pouvoir grâce à sa nouvelle légitimité, acquise à le faveur du conflit avec l'Irak. Elle se place ainsi en arbitre de la situation, transcendant les rivalités de parties et en arbitre de la situation, trans-cendant les rivalités de partis et de clans, vecteur de la réconci-liation et de la reconstruction nationales. Cette alternative ne pourrait se concrétiser que si l'armée parvient à remporter une victoire décisive sur le terrain et à évincer les gardiens de la révolution. Cependant, l'absence de tradition militariste en Iran, à l'opposé des autres pays de la règion, nécessiterait une «couver-ture» civile (éventuellement acture » civile téventuellement ac-cord avec les forces libérales et cord avec les forces libérales et appel à une figure nationaliste);

3) Res te l'instauration d'un régime populiste-nationaliste, issu d'une coalition regroupant les forces libérales et le gauche modérée, laïque et religieuse. La nature d'un tel régime serait radicalement différente de celle des deux précédents: neutraliste en politique extérieure et réformiste et socialisant sur le plan intérieur. Les conditions géographiques de la région, l'avènement de l'administration républicaine aux États-Unis. l'opposition farouche du clergé et les réticences et craintes du Bazar rendent fort problèma-

(\*) Universitaire transen habitant

tique la réalisation de cette alternative démocratique;

4) Quant à l'opposition en exil, il convient de distinguer les nostalgiques de l'ancien régime (militaires et politiciens déchus, savatis, intermédiaires et hommes d'affaires véreux) qui, ne disposant d'aucune assise populaire, sont condamnés à disparaître de la scène politique, des rescapés du régime khomeiniste passés à l'opposition, progressivement coupés du cfront sintérieur et marginalisés par l'accélération et l'exacerbation des luttes. Quelle que soit l'alternative, eile aera déterminée par l'évolution des forces à l'intérieur même du régime.

Réplique à... Christian BROMBERGER et Jean-Pierre DIGARD

## Pied de nez, ou mot de passe

MM. Bromberger et, Digard, ethnologues (le Monde du 29 jan-vier), a légitimement émus » par a le déchainement h a în e u x... contre le peuple et les dérigeants transens », s'emploient à expliquer sinon à justifier la séquestration du personnel diplomatique a m è ri c a in en la présentant comme « un peste sectorulaire comme e un geste spectoculaire de refus... de l'illusoire légalité régiant les relations internatio-nales ». Bien que partageant leur sceplicisme sur le règne du droit dens les relations internationales, je me demande si le meilleur je me demande si le meilleur moyen de dénoncer ses fauxsemblants est de s'en prendre à 
um des rares principes que les 
Etats respectent à peu près et 
que la Cour internationale de 
justice a rappelé à l'unanimité : 
celui de la protection du personnel diplomatique, principe qui 
n'appartient pas seulement au 
droit « impérialiste bourgeois » 
mais également au droit musulmen et au droit international 
général.

Il est vrai que selon eux la 
Cour internationale de justice, 
« sous le couvert de catte légalité 
internationales, aureit condamné, 
« en 1952, la nationalisation des 
ressources en pétrole décidée par 
le gouvernement Mossadegh ».

ressources en pétrole décidée par le gouvernement Mossadegh ». En fait, en 1982, dans l'affaire opposant l'Iran à la Grande-Bretagne, la Cour s'est déclarée incompétente pour des raisons techniques complexes et n'a donc pu condamner rien di personne. Cette décision fut prise à une large majorité, à laquelle le juge britannique se joignit. En revan-che, les juges américain et cana-

par JEAN LECA (\*)

dien votèrent contre. C'est en 1951 que la Com avait prescrit des mesures conservatoires dont le gouvernement iranien dénonça l'absence d'impartialité. Elle appliquait ainsi un principe simple aux termes duquel, tant qu'un litige n'est pas tranché au fond, il est recommandé à chaque partile de ne pas entamer d'action préjudiciable aux intérêts de l'autre ou de nature à aggraver le conflit. Il est évident que la partie qui a intérêt au statu quo bénéficie davantage, en général, des mesures conservatoires que celle qui veut le changer. Faut-il s'indigner ? Au demeurant ces mesures ne furent pas respectées et le gouvernement iranien n'en souffrit à ma connaissance aucun inconvénient juridique.

Je ne parviens donc pas à apercedir en confeit à ma contaissance aucun inconvénient juridique.

inconvénient juridique.

Je ne parviens donc pas à apercevoir en quoi les activités de la Cour internationale seralent un exemple éminent de cet « ordre illégitime », manifestation de « la duplicité des impérialismes moralisateurs ». Je ne vois pas non plus ce qu'elles ont de commun avec « la responsabilité des Etais-Unis », qui apparatirait « de plus en plus clairement engagée » dans la guerre de l'Irak contre l'Iran. Outre que cette demière affirmation ne reçoit pas le plus petit commencement de preuve, elle participe d'un amalgame entre la

(\*) Directeur d'études à la Fon-dation nationnie des sciences poli-tiques.

communanté internationale et sa légalité, l'impérialisme et ses desseins, la torture sud - américaine, etc. Cet amalgame serait le mai absolu en face duquel se dresse pur, dur et juste le peupie iranien. Tel Robin des Bois, li falt un e pied de nez » à tous les autres. L'image que véhicule c et t e expression faussement innocente veut nous faire oublier que l'Iran (ou les étudiants islamiques) s'est tout bounement arrogé, à des fins, dont la politique intérieure n'était certainement pas absente, le droit de se faire justice elle même en violation d'une règie qu'elle ne man quer a probablement pas échéant.

C'est bien la preuve que l'Iran n'est pas la nouvelle terre de la justice (après la Chine, Cuba, le Vietnam, etc.), mais un membre à part entième de cette « communauté internationale », à la « duplicité insupportable », cui al n'y a ni Satan ni ange mais des collectivités luttant durement pour faire triompher leurs intérêts à n'importe quel prix et

des collectivités luttant durement pour faire triompher leurs intérêts rêts à n'importe quel prix et acceptant, quant c'est leur intérêt, quelques règles de coexistence pas trop injustes Bref, tout ce qu'il faut pour faire un monde politique. La République islamique y a acquitté son droit d'entrée. La négociation qui a suivi la prise d'otages n'est que le mot de passe nécessaire pour se faire réconnaître. Après avoir pris un gage, l'Iran l'a négocié. Gageons que dans quelque temps nous verrons l'Iran membre du Conseil dit « de sécurité »... Le Anot State Control of the Control

"Tous le

10 m

des Mariana un op

NUM PERSON TO THE TANK

produit q

LA PAS



T UTLES

Ougand

de rooffelles fui

in the second of ి గ్రామంలో అంది. ఆయక్ కొడుకుండి అంది. ఆయక్కు కాడకి ఎట్టిస్తుత్త Taganian Taganian Taganian Taganian Taganian

The state of the second second

l'art de

# étranger

## **AFRIQUE**

#### Tunisie

## LA FIN DE LA VISITE DE M. ABDELGHANI Alger et Tunis ont mis au point un large programme de coopération économique

De notre correspondant

Tunis. — La visite de trois jours en Tunisie du premier ministre algérien, M. Abdelghani, qui a regagné Alger le mardi 10 février, a permis de mettre au point un large programme de coopération. englobant pratiquement tous les secteurs d'activité, et d'arrêter un premier train de mesures qui devraient être concrétisées dans les prochaines semaines.

La principale décision concerne la création d'une banque mixte de coopération au capital de 40 millions de dollars, dont les modalités de constitution et de fonctionnement seront fixées lors d'une réunion prévue pour le 36 février. Cet organisme aura notamment pour objectif de dé-velopper la coopération écono-mique, commerciale et financière en aidant aux transactions et en favorisant l'étude, le financement et la réalisation de projets communs — notamment dans le domaine industriel — dans les régions frontalières. La banque pourra aussi financer les actions communes tuniso - algériennes dans les pays étrangers, princi-

palement en Afrique, croit-on savoir. Elle favorisera probable-ment également le travail du « bureau mixte d'études indus-trielles » qu'il a été décidé de mettre rapidement en place.

Quatre instituts supérieurs pour la formation des cadres seront. d'autre part, créés à Alger (dous-nes et impôts) et à Tunis (banques et assirances, statistiques et planification), et les concerta-tions vont se poursuivre afin d'élargir et de renforcer les échanges dans les domaines com-mercial, de la santé, de l'information, de la culture, des trans-ports, des collectivités locales, et de l'enseignement.

de l'enseignement.

En matière de commerce extèrieur. Tunis et Alger ont, d'autre part, décidé de procéder à des comparaisons entre les appels d'offres internationaux qui les intéressent et d'organiser des opérations collectives d'achat de produits de base qu'ils importent. La coordination des positions sera renforcée face « aux orientations protectionnistes » de la C.E.E. et « aux incidences négatives » découlant de son élargissement.

#### Zimbabwe

#### Pour la deuxième fois en quarante-huit heures

#### AFFRONTEMENTS ENTRE FACTIONS RIVALES AU SEIN DE L'ARMÉE

Salisbury (Reuter). — Pour la deuxième fois en quarante-huit heures, des affrontements étaient signalés, mardi 10 février, entre factions rivales de l'armée du

Des barrages de police ont été mis en place entre les villes de Que-Que et de Gwelo, à quelque ) kilométres au sud-ouest de Salisbury, à la suite d'accro-chages qui ont opposé, au cours de la nuit de mardi à mercredi à la caserne de Commemara, des partisans de M. Robert Mugabe, premier ministre, et de M. Joshua Nkomo, ministre sans porte-

Un certain nombre de voitures sont tombées dans des embus-cades et quatre Blancs ont été blessés par des éclats d'obus pen-dant la durée des incidents qui n'ont encore fait l'objet d'aucun

n'ont encore fait l'objet d'aucun commentaire officiel.

A Salisbury, on redoute une extension des troubles au sein de l'armée, qui compromettrait le plan d'intégration à l'armée des restes de la Zanla de M. Mugabe et de la Zipra de M. Nkomo. Pour le moment, l'armée du Zimbabwe (11 000 hommes) regroupe un nombre égal de membres de la Zanla et de la Zipra. Il est prèvu en principe de porter les effectifs à 35 000 hommes d'ici les effectifs à 35 000 hommes d'ici à la mi-août et d'y, adjoindre entre 4 000 et 5 000 soldats de l'ancienne armée rhodésienne.

#### Selon le haut-commissariat des Nations unies

#### HUIT MILLE TCHADIENS SE SONT RÉFUGIÉS AU SOUDAN

(De notre correspondante.)

Genève. — Selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (H.C.R.), huit mille Tchadiens se sont réfugiés mille Tchadiens se sont retugies au Soudan occidental. Le H.C.R. a pu mettre sur pied un programme de premiers secours d'un montant de 1 million de dollars, notamment grâce aux contributions de la Grande-Bretagne, de la République fédérale d'Allemanne et d'organismes humanitaires gne et d'organismes humanitaires privés. Deux avions affrétés ont transporte, en janvier, huit milie cransporte, en janvier, nuit mille couvertures et un millier de ten-tes, des medicaments, du matériel sanitaire et de la nourriture. Un délégué de la Croix-Rouge inter-nationale se trouve également sur place.

Selon une source digne de foi, mais non confirmée par le H.C.R., des Tchadiens hostiles à la fusion des Tchadiens hostiles à la fusion avec la Libye se trouveraient également au Boudan et se seraient regroupement pourrait expliquer. dans une certaine mesure les bombardements libyens signalés depuis Khartoum qui antre autres dommages, perturbent la distribution de vivres et l'aide aux réfugiés. Le H.C.R. affirme nêtre nes au courant de ces n'être pas an courant de ces bombardements. — L V.

MICHEL DEURE.

## Ouganda

#### DE NOUVELLES FUSILLADES ONT EU LIEU A KAMPALA

Kampala (Reuter). - Des patrouilles quadrillaient, mardi 10 février, les rues de Kampala, où éclataient encore des coups de ou ecustaient encore des coups de feu sporadiques. Les forces de l'ordre poursuivent les recherches destinées à retrouver les acteurs d'une série d'attentats visant des postes de police, des casernes et une prison (le Monde du 11 fé-vrier). Des armes ont été volées.

Les échanges de coups de feu se sont poursuivis mardi à 7 kilo-mètres de Kampaia, non loin de la prison de Luzira, dont les parages

Les attentats ont été revendi-qués par le Mouvement pour la liberté de l'Ouganda (U.F.M.), groupe jusqu'ici inconnu qui se donne pour objectif de renverser le président Obote, au pouvoir depuis décembre dernier.

[Selon le correspondant de l'agence Reuter à Dar-Es-Salaum, le prési-dent Nyerere a fait savoir mardi que la totalité des dix mille militaires tanzaniens qui se trouvent en Ouganda depuis la chute de l'aucien dictateur Idi Amin Dada seraient

## **AMÉRIQUES**

## SELON UN DOCUMENT DU CONSEIL INTERAMÉRICAIN DE SÉCURITÉ

## Certains milieux de Washington souhaiteraient la chute du régime Duvalier

Haïti

New-York — Un document publié en décembre dernier par le conset; interaméricain de sécurité retient l'attention de certains milieux proches de la nouvelle administration « Haiti : prête à la revolution » a été rèdice par M. Philip Abbott Luce, l'un des spécialistes les plus écourés des affaires d'Amérique latine, et notamment, dit-on, du nouveau secrétaire d'Etat, M. Alexander Haig. Selop M. Luce, la situation

selon M. Luce, la situation créée à Haîti par le régime corrompu brutal et économiquement 
inefficace de M. Jean-Claude 
Duvalier fait de l'île une prole 
facile pour les ambitions 
cubaines. La meilleure façon 
d'éviter une expansion du castrisme dens cette rone d'impord'éviter une expansion du castrisme dans cette zone d'importance stratégique primordiale serait de faciliter le renversement du régime Duvalier. dans le but de voir s'installer à Port-au-Prince un gouvernement pro-occidental. M. Luce ne préconise certe: pas une intervention américaine directe, mais suggère qu'il y a aujourd'hui aux Etats-Unis suffisamment de « réjugiès dévoués au capitalisme, capables d'unir la population haîtienne contre le gouvernement Duxalicr », « Un coup d'Etat indigène qui jerait entrer Haîti dans le vingtième siècle pourait, de surcroil, montrer ou reste de l'Amérique latine que l'avenir n'appartient pas aux communistes cubains. »

Une telle révolution, poursuit M. Luce, serait, de toute façon, profitable aux intérêts amériprontante aux interess ameri-cains: Washington pourrait en-visager un traité d'assistance avec le nouveau gouvernement pour le mettre à l'abri des ambitions de La Havane, et l'île de la Tortue fournirait une alternative toute trouvée à la base navale de Guan-tanamo, a Les Hoitiens que t'en tanamo. « Les Haitiens que fai rencontrès et qui sont prêts à De notre correspondante

rennerser Jean-Claude Duvalier renterser Jean-Claude Divolter croient en la liberté, en l'égalite, en la fraternité. Ils croient aussi en Milton Friedman », assure M. Luce.

#### L'alternative française

Cette hypothèse devrait être envisagée sans tarder, assure l'auteur, qui fustige au passage, la « pou-tique invertébrée » de l'administration Carter en Amèrique latine. Au cas où le nouveau gouverne-ment de Port-au-Prince ne trouwerait pas aide et assistance à Washington, il ne manquerait pas de se tourner vers les Français. a qui sont les alliés naturels des Hattiens ».

M. Luce, qui a séjourné en juin dernier à Haîti, dresse us tableau précis et documenté de la situation politique et économique de l'île. Il rappelle l'impact qu'a eu is Revolution française sur l'histoire haîtienne, et souligne l'im-portance de l'héritage culturel français sur la vie locale. Accufrançais sur la vie locale. Accu-sant François Duvaller d'avoir été « l'Id! Amin des Caraïbes », il assure que son fils, Jean-Claude, n'a fait que poursuivre l'œuvre de destruction des élites et de l'éco-nomie de l'île entamée par son père. « Les millers de Haitiens qui fuient aujourd'hui le pays sont semblables aux Cubains qui ont abandonné leur île et le tota-litarisme de Castro... A Haiti, la

ont abandonné leur île et le tota-litarisme de Castro... A Raîti, la répression est aussi répandue qu'en Union soniétique. » La clé du changement en Haîti passe par une révolution écono-mique, estime M. Luce, qui accuse le régime Duvalier d'avoir détruit toute initiative individuelle, no-tamment en « torpillant » la cul-ture du café, principale ressource de l'île, par des impôts abusifs. Dans le cas de l'installation d'un

gouvernement democratique à Port-au-Prince, les Etats-Unis, principaux clients et fournis-seurs du marché haitlen, pourraient apporter une aide technique à l'agriculture de l'ile, qui en a bien besoin, et favoriser les investissements industriels étrangers. L'industrie haîtienne ne fournit encore que 40 000 emplois, principalment dens le textille principalement dans le textile, l'électronique... et la fabrication l'électronique... et la fabrication des équipements de base-bail.

M. Luce assure qu'il existe parmi les Haïtiens réfugiés à Miami, New-York ou Montréal de nombreux étudiants, écrivains ouvriers chauffeurs de taxi, médecins, techniciens et artistes qui veulent rentrer à Haïti lorgue le régime aura

artistes qui veulent rentrer à Haîti lorsque le régime aura changé. Il s'est entretenu avec le général Magloire, que Francois Duvalier renversa en 1957. « l'un des hommes les plus remarquables » qu'il alt rencontrès et qu'il verrait hien comme conseiller d'un nouveau président haîtien. Ce président, M. Luce le nomme sans hésiter: c'est M. Clémard Joseph Charles, anclen ministre des finances de François Duvalier, fondateur, en 1960 de la Banque commerciale 1980 de la Banque commerciale de Halti. première banque privée du pays. Emprisonne ensuite pendant dix ans. M. Joseph Charles est, depuis 1977, réfugie aux Etats-Unis.

Les réactions de la commu-nauté haitienne réfugiée aux Etats-Unis au document de M. Luce sont mitigées : si la perspective de se débarrasser du régime Duvalier lui sourit géné-ralement, elle ne veut cependant pas que ce soit à n'importe quel prix. La personnalité de M. Joseph Charles, miliardaire et « lobbyists » connu à Washing-ton, est notamment, loin de faire l'unanimité.

NICOLE BERNHEIM.

## Canada contre le mouvement syndical

nocratique des travailleurs d'Halti, M. Georges Fortune, vivant en exil au Venezuela, se trouve actuellement née européenne destinée à attirer l'attention sur la répression qui frappe le mouvement syndical dans son pays, particullèrement depuis novem-

La répression a repris

Selon M. Fortune. Parrivée au nouvoir à Washington de M. Reagan, que le président haitien, M. Jean-Clau Duvalier, avait qualifié, dans une dé-claration télévisée, d'= homme que le monde attendalt pour remettre les choses à leur place », a mis fin aux espoirs de démocratisation en Halti. dictateur Idi Amin Dada seraient rapatriés d'ici à juin prochaîn et que, jusqu'à leur retour en Tanzante, ils aideralent les dirigeants de Kampais an ràgiement des problèmes de pourtant tenté de se réorganiser après sécurité qui se poseraient à eux.]

Saint-Just

"Tous les arts ont produit

l'art de gouverner n'a

produit que des monstres"

YVES MICHALON

LA PASSION SELON

SAINT~JUST

ALBIN MICHEL

leurs merveilles,

Le président de la Confédération n'existait plus dans ce pays de syndicats indépendants, seules fonction nant quelques petites organisations sans représentativité contrôlées pa

« Au cours de l'année 1980, exolique M. Fortune, nous evons pu créer vingi-quatre syndicats et mettre sur pied une nouvelle confédération, la Centrale autonome des travailleurs haitens, qui s'r-t intégrée à la Confédération mondiale du travail. La vague de répression qui s'est

abattue sur Haîti après l'élection de M. Reagan, à Washington, a coupé court au mouvement : les nom-breuses détentions qui ont atteint les milieux de la presse et les intellectuels à Port-au-Prince se son étendues au monde syndical, et le secrétaire général de la nouvelle confédération, M. Yves-Antoine Richard, a été expulsé du pays le 25 décembre demier. Le local de l'organisation a été saccagé par les tontons macoutes =. Quatorze autres membres de la direction sont alors passés à la clandestinité et ont décide de poursulvre sur place leur

travali d'organisation. Pour M. Fortune, la répression contre le mouvement syndical ne peut qu'aggraver la situation, délà piloyable, des travailleurs haitiens : les salaires se situant aux environs dr 1,5 dollar pour des journées allant de huit à quatorze heures de travali. Faible coût de la maind'œuvre et avantages fisceux excep-tionnels constituent d'ailleurs les bases de la politique du régime Duvaller destinée à attirer les capitaux étrangers. — Th. M.

#### LE PROJET DE « RAPATRIFMENT » DE LA CONSTITUTION SUSCITE DE NOUVEAUX PEMOUS

cinquante-sız ans. a été nommé

haut commissaire de Grande-Bretagne à Ottawa, en rempisce-ment de Sir John Ford, admis à faire valoir ses droits à la retraite, a annoncé mardi 10 février le Foreigr. Office. Un porte-parole du Foreign Office a pré-suite des déclaration de Sir John Ford concernant le projet du gouvernement fédéral canadien de «rapatrier» l'acte de l'Amé-rique du Nord britannique, une loi du Parlement de Londres, datant de 1867, et qui sert de Constitution au Canada (le Monde

du 31 janvier).
Sir Johr Ford, qui devait quitter son post- l'été prochain avait déclare récemment à la presse à Ottawa, que la demande du gouvernement canadien de crapatrier » la Constitution ris-quait de se heurter à une forte opposition à la Chambre des Communes à Londres

Communes à Londres.
D'autre part les premiers ministres de six provinces (Québec,
Manitoba, Colombie britannique,
Alberta, île du Prince-Edward et
Terre-Neuve), réunis mardi à Montréal. se sont déclarés e plus dé'erminés que tamais » dans leur opposition au projet de « rapatriement » de la Constitution soutent par M. Pierre Elliott Trudeau. — (A.F.P., A.P.)

## **Etats-Unis**

## M. Reagan pourrait réduire

l'imposition des revenus du capital Les réductions de dépenses budgé- de l'impôt sur le revenu depuis taires qui seront annoncées par longtemps annoncée et de plus

A. Reagan, mercredi prochain 18 fé-vrier, ne toucherout pas les plus défavorisés, a déclaré M. James Brady, porte-parole de la Maison Blanche. Les propositions budgétaires de M. Corter concernant ica retraites. l'aide aux handicapés, le soutien aux familles pauvres, l'aide à l'empioi pour les jeunes des minorités ethni-

M. Brady a par allieurs confirme que les réductions affecteraient les budgets de presque tous les minis-tères, sauf celui de la défense, qui sera augmente.

Le président Carter avait prève un budget de la défense de 185 millia.ds de dollars pont l'année fiscale 1982 (commençant le le ostobre procham). Le gonvernement Resgan pourrait demander 25 milliards de p'us, pour le porter à 220 millions de

Oté recettes, en plus de la réduction de 19 % pendant trois ans

grandes facilités d'amortisse pour favoriser l'investissement, on prête l'intention à M Reagan de prendre au printemps prochain d'antres décisions en matière fiscale. Celles-ci concerneraient une réduction importante de la taxation des revenus ne provenant pas de travail (intérets, dividendes, plus-values...).

ainé du président, fait l'objet d'une enquête au sujet de 17 500 dollars qui auraient éte détournés dans son entreprise. spécialisée dans la production de gasobol ecrit le Los Angeles rimes dans un article que reproduit, ce mercredi 11 février, l'International Herald Tribune. M. Michael Reagar. est également soupconne d'avoir vendu des parts d'une société qui n'a finalement jamais vu le jour.

M' MICHAEL REAGAN, fils

#### PROCHE-ORIENT

Après l'enlèvement d'un diplomate jordanien à Beyrouih

#### LES RELATIONS ENTRE AMMAN ET DAMAS NE CESSENT DE SE DÉTÉRIORER

(De notre correspondant.)

Beyrouth. — La trace du chargé d'affaires jordanien à Beyrouth, M. Hisham Mouhaissen, n'avait toujours pas été retrouvée six jours après son enlèvement, et les services d'investigation libenais n'ont manifestement pas la possibilité de mener une enquête érieuse. sérieuse.

L'imbroglio suscité par est enlè-vement, qui a envenime les rela-tions syro-jordaniennes déjà très mauvaises, syro-palestinien-nes fort tièdes et jordano-palesnes fort teces et jordano-pales-iniennes grinçantes, sans comp-ter l'embarras dans lequel se trouve piongè le gouvernement libaneis face à la menace d'un quasi-retrait de nombre de mis-sions diplomatiques de Beyrouth, a amené certains observateurs à se demander s'il ne s'agit pas d'un se demander s'il ne s'agit pas d'un coup monté par les services secrets israéliens. Mais l'on se demande comment dans ce cas les postes syriens de Fad situés à quelques centaines de mètres du lieu du rapt n'auraient pas réagi et l'on note avec étonnement que m Damas ni L'O.L.P. d'habitude prompts à faire endosser la responsabilité de toute sorte d'atponsabilité de toute sorte d'attentat aux services israéliens, ne les ont pas mis cette fois en cause.

Les conséquences de l'affaire Mouhaissen sur les relations syro-Mouhaissen sur les relations syro-jordaniennes ne cessent de s'ag-graver : les postes frontières des deux pays, unifiés en 1976 du temps du grand flirt Damas-Amman, ont été séparés, et la Jordanie exige désormais, à la place d'une simple carte d'iden-tité, un passeport des ressortis-sants syriens avent de les admet-tre sur son territoire. — L. G.

## tran

Selon le chef du parti démocratique du Kurdistan

#### PRÈS DE DIX MILLE KURDES ONT TROUVÉ LA MORT DEPUIS LE DÉBUT DES HOSTILITÉS

Au cours d'une conférence de presse tenue à Paris à l'occasion de son prochain retour au Kurdistan, M. Ghassemiou, secrétaire général du P.D.K.I., qui vient de séjourner près de deux mois en Europe, a révélé que près de dix mille Kurdes, pour la plupart des civils, avaient trouvé la mort. mille Kurdes, pour la plupart des civils, avaient trouvé la mort depuis le début des hostilités en août 1979. Il a ajouté que près de deux cent mille habitants des villes kurdes avaient été contraints de se réfugier dans les montagnes. M. Ghassemlou s'est montré toutefois confiant dans l'issue de la bataille et a affirmé que con mouvement contrôlist une que son mouvement contrôlait une zone de plus de 100 000 kilomètres carrés. « Le problème kurde en Iran, a-t-Il dit, doit être réglé par des négociations politiques. Nous ne demandons qu'une simple autonomie régionale dans le ca-dre de l'Etat tranien. »

dre de l'Elat trunien. s
Le chef du parti démocratique du Kurdistan iranien a soutenu que son mouvement était peutêtre en mesure de provoquer la chute du « régume clérical de Téhéran », mais a reconnu qu'il n'avait pas les moyens de le remplacer. Pour le leader autozomiste, les alliés du peuple kurde ne sauraient être ni des « étéments monarchistes com me MM. Hoveusy ou Bakhtiar » ni le gouvernement iraklen, avec lequel il a affirmé n'entretenir aucun rapport, mais les « forces démocratiques à l'intérieur de l'Iran » et en premier lieu l'organisation et en premier lieu l'organisation progressiste musulmane d'es Moudjahidin Khaiq. M. Ghassemlou r enfin démenti l'existence d'un troisième front

irakien au Kurdistan, dont l'ou-verture a pourtant été annoncée aussi hien p. : Bagdad que Téhéran. « Nos forces, a-t-il dit, controlent les 500 kilomètres de frontières qui sépare l'Iran de Firak, et nous n'avons constaté aucune poussée traktenne dans la région. » Il a cependant admis qu'il ne refuserait pas une aide militaire traktenne — en armements et munitions — si cette effra ne comportait aucune condi offre ne comportait aucune condition politique susceptible de nuire à l'indépendance du PDEL



## GER et Jean-Pierre DIGARD ou mot de passe

re de Dieu sur la Tem

IE islamique du Pakis- du mendiant et de seul que de sous con que

L'homme de dan endre son Jamais à être mairre de figna Le seul mairre abiem se a

Chomme on ger en sammer

U'homme du de les altantes qu'un homme : es le nièmes de lui ; elle émane des altantes de D'eu pontenues dans le Car

is us to draw the property of the

men: crganiser sin espirate

ment organise son acclimate pour teut de cui ment par par la loi, il ne ton décider à se référent eur onne del like;

tonosmentaux datine Riggs, droits de l'homme prigiés à

droits de l'incerné, prigrès à la doit, à pet égant consider representants de la répart par le la par naute. Le propriets avait sille.

ela divergence destroyed

Communante era vice mente

la misériation : . Te II se

dans (e Cors - 140 ave

des existent con the res

támorno como en comas a

(Coron, II. 141 B) 24 54 54 56 5

community of the cumpa

( ma. est consumers also

muname arter e tre with

Participate of the confidence at the same

An est comment to the first

A to to the second second

gence of the first of the second of the seco

2271 2 114 COTTO 8 CUT 199

2007

wig state on the

Arriva Salari

C 2:11

-3.1 15-

4.00

4 ---

эвибет о'ехето се би — \_ \_\_\_\_\_\_

ne dout so tamp asserting

par MARC BERGÉ (\*)

mique d'Iran en 1979.

lamique est resté. à ivers, une référence

is politiques des pays

nsi en Malaisie. où

ı moitlé de la popu-

est la religion offi-

minorités chinoise et

vanche, en Indonésie.

le plus peuple et le

s le monde par 52 145 millions d'habi-

'a jamale pu devenir

Etat, maigre 90 % de

I, pour mesurer !'im-

ge Islamique sur l'his-

en estantes nes

per son inspirateur

travers les revelations

ible par le prophéte

Mahomet) do 6:2 a

royants, obéissez à

ête et à coux d'entre

mont l'autorité. Portez

devent Dies et devart

(Coran, IV, 59) + //3

is chéiseans - Mais

sont hors de chez to

i eux dennent de nuit rangers à co que tu

tenteurs de "auto"

comme tout musu-

Died et au Prophate

fiderié (moubaya a

ne ('eleption d'un she'

sia : paudia et sou-

ido par la volotte

e fideles su mescago 200225 (557 F) C4

the avec viguest ca

pensatie dune culo-

le and avec un chef

nieux qu'une nuit 8973

ಭ**ನಧಲಕ** ಗ್ರಾಕ್ಕಿಗೆ ಕರ್ಮ

chet se son écoque

t est Formbre de Drou-

ous Tes hammes Te

que ne peut être dir-

anception propression

Phomms Commestion

ಪ್ರಕ್ಷ ತನಗಳಿಕ್ಕಾ ೨ ಅಸರಿಕ್

native, La Mesque

with Property (Care Care)

dont les grands à rereuses, si committion in

ias i seront itsu buts.

೯.ಪ್ರಾಕ್ಷಣೆ ಕಿರ್ಮಿಸಿಕ್ಕೆ ಇಡಿಸಿಕು

ಧನ್ನು 2 ಕ್ಲಿಸ್ಟ್

W. Carl . Linear ...

电传 医下肢 艾默特

relat, visient intaquisi

Mercephon de deut

cours ser in 2004

Adjess to the to

कर न्यास्त स्थान १,३१३, १

(V. 81.)

sont seulement un

Control Control of Con mert allie. Non an-Supple test to a Brate & Continue (%) स्त्रीपुर के शताबाद स्त्री स्थापना के स

IN LECA (\*)

EST TOTAL TO A TOTAL TOT As the war and Ment Des traines reducination according ARTIN STATE OF THE STATE OF THE

experience and minimum and minimum and artifact artifact and artifact artifact and artifact And the terms of the second gue l'un des Bridge St.

a prevent of a sec-

## L'appel du président Sadate pour une reconnaissance mutuelle des Israéliens et des Palestiniens a suscité l'enthousiasme

De notre correspondante

Taxembourg. — Jamais auparavant l'Assemblée européenne n'avait connu une telle affluence. Mardi après-midi 10 février, pendant le discours du président Anouar El Sadate, les tribunes des visiteurs, des diplomates et de la presse étaient combles, et on s'était disputé les places des pheures du matin. Les parlementaires, eux aussi, avaient rejoint l'hémicyte avec une proupritaite chef de l'Etat égyptien, qui, à son arrivée, fut acciamé par l'Assemblée debout. A en croire les applaudissements répétés, ies députés européens souscrivent dans leurs grandes lignes aux propositions de M. Sadate, qui lança un nouvel appel à l'Europe pour qu'elle appuie un retour à la paix au Proche-Orient aider à persuader à la fois Jérusalem et Palestiniens d'accepter un formule de reconnaissance mutuelle et simultanée suscita le plus d'enthousiasme. A l'issue de la rencontre, la président du Parlement, Mme Simone Vell, se félicita du discours du président Sadate. La même attitude était adoptée par la plupart des groupes politiques.

Bas), président du groupe libéral, «La Communauté européenne, qui n'est pas une grande puis-sance militaire, ni une puissance impérialiste commerciale du genre que critique M. Sadate, doit répondre sans hésitation à son appel en vue d'un règlement du conflit du Proche-Orient. » Selon M. Sadate « le pélerin de la paix ».

Malgré les nombreuses précautions unalones incidents sa ancien premier ministre belge. a salué en M. Sadate « le pélerin de la paix ». groupe des démocrates européens de progrès (gaullistes). M. Sadate « ne veut pas d'une intervention des grandes puissances, ce qui est un peu contradictoire avec les

e

produits pendant le discours de M. Sadate. En l'absence du radi-cal Italien. M. Marco Panella, habituel chef de file des contes-

contre l'invitation lancée par Mme Vell, ce fut un membre de la Démocratie prolétarienne, M. Mario Capanna qui sema le désordre en interrompant à plusieurs reprises le discours par des « Non à Camp David » et en brandissant le drapeau de l'O.L.P. à quoi le président Sadate répondit qu'il n'était pas venu pour défendre les accords conclus par l'Egypte, Israël et les États-Unis.

Les communistes français, opposès, eux aux accords de Camp David, avaient quitté la salle pour manifester leur désaccord, mais les autres membres du grance

communiste » l'Assemblée avaient communiste a l'Assemblée avalent préféré rester.
Surveillé par l'ensemble des forces de police et de gendarmerie du Grand-Duché, le président Sadate a quitté Luxembourg mercredi matin en compagnie de son épouse et de ses deux filles. Il avait reçu auparavant M. Van der Klaauw, ministre néerlandals des affaires étrangères, président du conseil des Neuf, et sident du conseil des Neuf, et chargé par eux d'une mission de e contacis : au Proche-Orient. Mardi, M. Sadate avait recu M. Thorn, président de la Commission européenne.

SELON L'ÉGYPTE

## Une < évolution positive > se dégage à Luxembourg

A l'occasion de la visite du les garanties de sécurité et Jéru-président Sadate à Luxembourg et à Paris, l'ambassade d'Egypte en France a public, mardi 10 fé-erolution positive et réaliste de en France a punie, marci 10 12-vrier, un communiqué soulignant qu'une « évolution positive » se dégage de la déclaration des Neur de Luxembourg (2 décem-bre 1980) par rapport à leur déclaration de Venise (13 juin 1980).

e On décète [dans la déclara-tion de Luxembourg], tudique le tion de Luxembourg], tudique le communiqué, un rapprochement de la position européenne vis-àvis du conflit avec les principes, et même avec les modalités prévues par les accords de Cump David », notamment dans le passage évoquant « la durée transtioire précédant le scrutin d'autodétermination, la définition de l'autorité provisoire sur les territoires évacués, les conditions et modalités de l'autodétermination,

les garanties de securite et Jerusalem n.

« C'est précisément dans cette évolution positive et réaliste de la Communauté européenne, prècise le communiqué, que réside la signification hautement politique de l'acceptation du président Sadate de l'invitation que lui a faite le Parlement européen et de sa venue en France. »

« L'aventr proche, conclut le communiqué, témoignera d'un communiqué, témoignera d'un rapprochement plus accru des inlérêts égypto-européens, notamment en ce qui concerne l'établissement de la paix au Moyen-Orient d'une part et la stabilité, le progrès et la prospérité en Afrique d'autre part.

A Venise, les Neuf déclaraient notamment : « Le moment est venu de favoriser la reconnais-sance et la mise en œuvre des deux principes universellement admis par la communauté inter-nationale : le droit à l'existence et à la sécurité de lous les Etats de la région, y compris Israël, et de la justice pour tous les peuples, ce qui implique la reconnaissance des droits légilimes du peuple palestimen (\_)

n'est pas un simple problème de réjugiés, doit enfin trouver une réjugiés, doit enfin trouver une juste solution. Le peuple pales-tinien, qui a conscience d'exister en tant que tel, doit être en mostre que tel, doit être en mesure, par un processus appro-prié défini dans le cadre du régle-ment global de paix, d'exercer pleinement son droit à l'auto-détermination. (\_)

» La mise en œuvre de ces
objectifs exige l'adhésion et le
concours de toutes les parties en
cause au règlement de paix que
les Neuf s'efforcent de promouvoir sur la base des principes
définis (\_\_) cl-dessus. Ces principes s'imposent à toutes les
parties conformées des les parties concernées, donc au peu-ple palestinien et à l'O.L.P., qui devra être associée à la négocia-

#### « Clarifier et concrétiser » les principes de Venise

A Luxembourg les Neuf indi-quaient qu'ils avaient fait éta-blir un rapport pour « clarifler » et « concrétiser » les principes de Venise. Ils ont noté, ajoute la déclaration, que « différentes tor-mules étaient concevables pour donner corps » à certains de ces principes, notamment « en ce qui concerne la durée de la période transitoire précédant le qui conterne la auree de la période transitoire précédant le scrutin d'autodétermination, la définition de l'autorité provisoire sur les territoires évacués, les conditions et les modalités de l'autodétermination, les garan-tles de sécurité, Jérusalem ».

C'est ce passage qui, en effet, C'est ce passage qui, en effet, indique une certaine souplesse dans la mise en œuvre des principes qu'a relevé, selon l'ambassade d'Egypte, le président Sadate. La mission de contacts conflée par les Neul à leurs présidents successifs a notamment pour objet de préciser les formules possibles.

● M. Peyrejitte à Tokyo. — Arrive lund! 9 février su Japon pour une visite d'une semaine, le ministre français de la justice a eu un entretien mardi avec le eti un entretien mardi avec le premier ministre nippon, M. Su-zuki, qui a renouvelé à cette occa-sion l'invitation faite à M. Gis-card d'Estaing de se rendre au Japon. M. Peyrefitte a fait savoir qu'une telle visite devrait s'ins-crire, à son avis, dans le calen-drier du président de la Répu-blique après l'élection en France. — (A.F.P.)

• M. Weinberger et la bombe à neutrons. — Dans un entretten accordé au Washington Post du mercredi 11 février, le ministre américain de la défense se déclare à nouveau favorable au déploiement de la bombe à neutrons en Europe afin de « rétablir un certain équilibre » avec les forces du pacte de Varsovie. Il précise toutefois qu'il ne fait qu'exprimer une opinion personnelle et que le gouvernement de M. Reagan ne prendra aucune dé-M. Resgan ne prendra aucune dé-cision à ce aujet avant d'avoir consulté ses alliés. — (Reuter.)

#### L'Europe doit appuyer le droit à l'autodétermination et à la dignité nationale du peuple palestinien a déclaré le chef de l'État égyptien

Le président Sadate a notam-ment déclaré devant l'Assemblée européenne : « Maintenant que nous nous sommes engagés sur la nous nous sommes engagés sur la voie de la paix, le peuple qui mérite le plus notre attention est le peu ple puls entientien. (...) L'Egypte vous demande d'appuyer son droit à l'autodétermination et à la dignité nationale. Ce droit leur est donné par Dieu et ne peut leur être rejusé en aucune circonstance. Leur refuser ce droit est une invitation ouverte à se lancer dans l'extrémisme et à se lancer dans l'extrémisme et dans l'obstruction.

> L'établissement d'une entité

» L'établissement d'une entité palestinienne, oprès une période de transition, serait un développement positif par tous les pays de la région. Il ne constituerait pas une menace à la sécurité d'Israël. En fait, cela en serait même la meilleure garantie.

» Une entité palestinienne qui flement faire tace que theres de devrait faire face aux tâches de la reconstruction et qui devrait établir des liens avec d'autres nations aurait la responsabilité

d'empêcher les actes de violence et d'hostilité.

» Nous voud rions que vous (Européeus) nous aidiez à pertion ». « L'Islam. » t-il dit, est suader à la jois les Israéliens et la religion de la tolérance et non du janatisme, de l'amour et non de la haine et de l'ordre et non de la haine et de l'o

» Toute tentative de résoudre le problème palestinien en ignorant l'existence d'un peuple distinct, doté d'une identité assinci, dote d'une i de n'i i te palestinienne, est condamnée à l'échec. (...) La Jordanie peut participer aux négociations au moment approprié, mais non en l'absence ou au détriment des Palestiniens. Un rôle prématuré donné à la Jordanie serait un jacteur de complication. »

Le président Sadate demanda que Jérusalem soit une ville ouverte à tous les croyants. Le

conflit à propos de Jérusalem — dit-il — montre « la jutilité de dit-il — montre a la futilité de la guerre et le caractère fallacieux d'un contrôle exclusif sur une cité qui est sacrée à tous les croyants (...). En tant que telle, Jérusalem doit rester pour tou-jours le symbole de la paix et de l'harmonie (...). Jérusalem doit être un modèle de fraternité pour rassembler les hommes (...). Je vous demande donc de vous joindre à nous dans un effort résolu dre à nous dans un effort résolu pour atteindre ce but (...). a Nous vous proposons d'établir de saines relations de partenaires basées sur le partage de ce que nous possédons comme ressources, technologiques, et sanotr-faire. Je vous propose un arrangement tri-partite pour la coopération dans ces domaines entre l'Europe, l'Afrique et le Proche-Orient (1)

(...). b Dans une allusion indirecte aux initiatives ilbyennes en Afrique, M. Sadate a condamne le « nou-beau colonialisme des intercen-tions étrangères dans les affaires intérieures des nations du tiers-monde », estimant qu'elles « doi-

A la fin de son discours, pro-noncé essentiellement en anglais, mais aven quelques paragraphes en français et en allemand, le cher de l'Etat égyptien a rendu hommage à la « déclaration des Neuf du 2 décembre 1980 » (2) qu'il a qualifiée de « point capital qui devrait probablement avoir bientôt un impact constructif sur le processus de paix ». — (U.P.I., A.F.P.)

(1) Cette formule est la même que celle du «trilogue» proposée par M. Giscard d'Estaing. (2) Il s'agit de la déclaration de Luxembourg. M. Sadate n'a pas mentionné la déclaration sur le Proche-Orient faits par les Neuf à Venise le 13 juin.

## LA CONFÉRENCE MINISTÉRIELLE DE NEW-DELHI

## L'Algérie invite les pays non alignés à se présenter comme une force autonome et à se montrer solidaires

(Dessin de CHENSZ.)

de l'Europe à la paix au Proche- en français et en allemand, le chef credi 11 février, à New-Delhi, par les représentants des quatre-vingt-seize États membres, en présence du secrétaire général des Nations unies, M. Kurt Waldheim. Celui-ci devait rencontrer le même jour les ministres des affaires étrangères d'Afghanistan et du Pakistau. Dans nne interview au quotidien « Times of India », du 11 février, le président afghan, M. Karmal, promet des - élections libres et homnètes - dans deux ou trois mois en Afgha-nistan si les pays voisins et « d'autres puis-sances - mettent fin à leur soutien aux résistants. Il affirme que son gouvernement ne tentera pas d'imposer un régime dominé par le parti communiste. L'Afghanistan — comme le Cambodge

donnaît lieu à de laborieuses discussions en

New-Deihi. — Le ministre algérien des affaires étrangères, M. Mohamed Benyahia, un peu à contre-courant du sentiment général, n'a pas hésité à faire l'éloge, en séauce plénière, d'un mouvement qui, en l'espace de vingt ans, a réussi « à affirmer son identité propre et à s'imposer comme une source autonome son identite propre et à s'impo-ser comme une source autonome de réflexion. d'inspiration et d'initiative, porteuse d'une vision éclairée et audacieuse de l'ave-nir ». On était hien loin du constat d'échec dressé la reille pa Singerpour pa. Singapour.

Bilan enjolivé ou pas, l'exposé algérien aura eu le mérite de tracer du non-alignement un portrait idéal, tel que ses fondaportrait idéal, tel que ses fonda-teus l'avalent strement rèré: « critique lucide et procès histo-rique de l'ordre existant, vronec-tion et préfiguration du nouvel ordre à établir; (...) non pus un tr'isième bloc dans la logique de ceux existants mais, au contraire, hostile à toute politique de bloc, force politique autonome, refu-sant que la souveraineté de ses membres soit oblitérée par des entreprises de quadrillage géo-politique et d'intégration dans la mouvance des puissances»; un mouvance des puissances »; un mouvement qui « exprime fonda-mentalement ces indépendances, les prolonge et en est le garant le plus sur. »

Réaliste, M. Benyahia ne pouvait passer sous ailence «la pouvait passer sous silence « la dégradation continue de l'environnement international », détérioration qui, à son avis, a 
condamné la conception traditionnelle de la détente. Cette dernière, estima-t-il, ne peut s'épanouir que dans un cadre de 
sécurité collective, le parachévement de la décolonisation, le 
droit des peuples à disposer d'euxmêmes, « La détente, ajouta-t-il, 
suppose en outre que soient 
démantelèes les bases étrangères, 
dissoutes les alliances militaires, 
bannis la menace et le recours à 
la force » Elle implique, enfin, 
« la constitution de zones de pair 
comme mesure de désarmement ». 
Qui, dans l'hémicycle, n'aurait 
souscrit à pareil programme? 
Constatant que la nouvelle ten-

Constatant que la nouvelle ten-sion entre l'Est et l'Ouest s'ac-compagnait d'e un redéploisment fébrile des stratégies impérialistes en direction des non-alignés, de

Le vingtième anniversaire du mouvement commission politique de la conférence ministés pays non alignés a été célèbré, mernais demandant le - retrait des troupes étrangères - et de la formulation indienne, jugée trop anodine, qui réclamait seulement « un règle ment politique par des moyens pacifiques - et soulignait • l'inadmissibilité du recours à la force dans les relations internationales, de l'intervention ou de l'ingérence dans les affaires

intérieures des Etats souverains ».

Enfin, le ministre des affaires étrangères du Nigéria, M. L. Andn. après avoir accusé — comme l'avaient fait l'Angola, le Kenya et le Mozambique — l'Afrique du Sud de l'échec des conversations sur l'indépendance de la Namibie, a proposé la création d'un fonds spécial des non-alignés pour la libération de ce pays et immédiatement offert une contribution d'un million de dollars.

De notre correspondant la recherche d'Etats-relais, de bases et autres facilités militaires, de sphères d'influence, de la mise au pas des souverainetés nationales », reconnaissant également que, face à cet état de crise, des différences de perception, « des analyses différenciées quant à ses causes », s'étaient exprimées au sein du mouvement, le ministra aigérien devait insister sur l'importance, pour ce dernier, « de demeurer solidaire et uni sur l'essentiel, de resserver ses ranas, de la recherche d'Rists-reisis, de demeurer solidare et uns sur l'es-sentiel, de resserrer ses rangs, de consolider son unité d'action ». Aussi a-t-il estimé « impérieux » de bannir le recours à la guerre entre pays membres, de metire un terme au « conflit jrairicide » entre l'Irak et l'Iran.

entre l'Irak et l'Iran.

Chacun des deux pays a proposé que son adversaire soit expuisé du mouvement. Mardi, les Iraniens ont quitté la salle lorsque le ministre irakien est monté à la tribune, puis expliqué qu'ils n'accepteralent ascune médiation du mouvement ant que les Irakiens occuperaient leur territoire.

Evoquant avec une certaine pudeur la question de l'Afghanistan et la « situation complexe » qui s'est créée dans ce pays. M. Benyahia a estimé que, « politique, ce problème devait trouver une solution politique passant nécessairement par la non-interférence dans les affatres intérieures de ce pays et par le droit de son peuple d'exercer en toute liberté sa souveraineté ».

Venant après l'exposé algérien, c e l u i de Ouba ne pouvait qu'apparaître beaucoup pius mi-litant. Au-delà de l'hommage rendu à un mouvement devenu rendu a un mouvement devenu en vingt ens « une force inter-nationale qui agit avec une influence toujours croissante dans la plupart des événements du monde », le ministre des affaires étrangères cubain, M. Isidoro Malmierca, a présenté une sorte de défense et illustration de la présence cubaine.

de défense et illustration de la présence cubaine.
Pour Cuba, les choses sont simples et claires : « Les événements d'Afghanistan, tout e o m m e la crise entraînée par la prise d'otages américains en Iran, n'ont été, pour les impérialistes, que des prétextes destinés à fustifier l'escalade belliciste des impérialistes nord-américains ». Une escalade nord-américains s. Une escalade, a insisté M. Malmierca, engagée bien avant que ne se produisent ces deux événements.

Le ministre cubain n'a guère mé-nagé davantage la nouvelle admi-nistration américaine, accusée de vouloir rechercher la supério-rité militaire afin de négocier en position de force avec les pays

Pour M. Malmierca l'ennemi est clairement identifié : « Une saints alliance des colonialistes, néo-colonialistes, racistes, stonistes et marchandes, nortes sonts-tes et marchands de mort. » « Nous de vons faire face à la réalité, a-t-il conclu, et éviter la confusion, les conséquences d'une telle erreur ne pouvant qu'être désautreuses. »

PATRICK FRANCES.

## -Le Monde-

publiera dans son prochain numéro

 L'OCCIDENT FACE A L'U.R.S.S.: Je te tiens, tu me tiens..., par André Fontaine ; Goldmann et Sakharov, par Jean

« LE MONDE DES LIVRES »: Poirot-Delpech romancier; Maternité et paternité.

## < Nous voulons que le français retrouve sa place de première langue étrangère en Égypte »

nous déclare M. Boutros-Ghali

De notre correspondant

Le Caire. — Une cérémonie solennelle a marque, au siège du Parlement, au Caire, le samedi 7 février,, la création d'une section égyptienne de l'Association internationale des parlementaires de lanque française (A.I.P.L.F.), en présence des présidents des Assemblées sénégalaise et québécoise, de parlementaires belge, camerounais et canadien et de M. Xavier Deniau, député du Loiret (app. R.P.R.) et président de la commission d'enquête sur la politique de la langue

Un peu plus de 10 % seulement des députés et sénateurs égyp-tiens sont en mesure de s'exprimer en français, mais le pré-sident du Consell du peuple égyptien (Chambre des députés). M. Soufi Abou Taleb, lui-même suteur francophone, et M. Mohamed /.bdalla, président de la commission parlementaire des affaires étrangères et ancien journaliste à l'agence France-Presse, avaient ceux à l'affilia-tion de leur Parlement à l'ALPLE.

La prochaine étape de ce rap-prochement de l'Egypte — où un actif noyau de nationaux francophones se perpéue depuis près de deux siècles — avec les institutions internationales ayant rent hase la culture française institutions internationales ayant pour base la culture française sera l'adhésion du Cedre à la convention et à la charte de l'Agence de coopération culturelle et technique, laquelle regroupe trente-cinq pays, et depuis sa fondation en 1970, est installée à Paris. La question de l'entrée de l'Egypte à l'Agence a été au centre des en'retiens de M. Denlau avec M. Boutros-Ghait, ministre d'Etat égyptien aux affaires étrangères, qui a déclaré au parlementaire français : « Le français est une langue non alignée. »

danque non diignée. 1
Avant de cagner New-Delhi,
où se tient précisément la confé-rence des ministres des affaires étrangères des pays non alignés.
M. Boutros-Ghali nous a indi-qué : « L'intérêt que manifeste enfin la francophonie interna-tionale pour la francophonie

égyptienne devrait nous permet-tre de soulenir notre volonté de rendre au français, en Egypte étrangère, ex aequo avec l'anglais son rang de première langue Notre coopération avec l'Afrique noire, déjà importante, voit son développement freiné par le nomère insufficant d'experts égyptiens francophones dont nous disposons. » La situation de la langue et

de la culture française en Egypte etait l'objet essentiel de la mission de huit jours que M. Denisu vient d'effectuer et Caire. Au cours des conversations que le député du Loire, et M Jacques Andresni, ambassadeur de France an Caire, ont eues avec plusieurs ministres égyptiens, i' a été notamment admis que les écoles franco-arabes d'Egypte, dont plu-sieurs sont virtuellement en faillite, pourraient augmenter leurs droits d'inscription, qui, leurs droits d'inscription, qui, souvent, n'avaient pas varié depuis vingt ans, et que le français serait réintroduit dans l'enseignement technique. Un projet d'institut franco-égyptien de gestion pourre: par la suite être mis en route. Enfin, un gronpe permanent d'étude du droit islamique sers seion le vœu du gouvernement égyptien crè, au sein du Centre (français) de documentation et d'études juridiques, économiques et sociales, héritier de l'Ecole française de droit du Caire, disparue lors des crises entre Nasser et la IV° Répubilque.

J.-P. PERONCEL-HUGOZ.





ಕೂಡುತ್ತು ಕ 

1. 11. — Tem 1

- 1 ...

in the second

- · • ...

Service Services

i did the estuels 14°177、香蜡树 The ne

The Court of the C in the strain of T. 195 19 4 

AND CARROLLES TALLETTE OF 

THE STORPETT MONTRALL TO SEE STAND DEMANNESS OF

1994年 1994年 日本報本語、報道 **心心 市市工作** \* Claritons, 1998 Partie

## ce mutuella **lousiusme** communiste . Practical and Angles

otestait sinsi lances par un membre de proletarietme. l. qui sema le ompant à plu-iscour par des David o et en peau de l'OLP. Sadate réponds conclus par les Etals-Unis

communiste de la communiste preferè rester.

Surveille par forces de police et rie du Grand-Dunca de la communistration de la commun sident du consec rançais. op-cords de Camp té la salle pour ésaccord. mais DANISLE FONCK

ELON LEGYPTE

ள positive > se dégage à ஊண்ண் ia visite du les garanties de construit les

marrantem no establista de la compania del compania del compania de la compania del compania del

A Venuse, 😸

notamment 1

dante par la como nationale. Se an à la securit.

la region i i i i La mustica succ

de pur imit ind des andis

miest sou bi remples or the second

trauba, que s en sans que

THE DATE OF THE PARTY OF THE PA

ment garal glasgeren garanning

5.

52 532 50

« Clarifier et donné les

a Luxembourg salem a Luxembourg salem a Luxembourg salem a c C'est orc.

c C'est orc.

c C'est orc.

c C'est orc.

de decimant a positive a se cise le communa de salemant orc.

de decemport à leur port à leur salemant de s

ins is decisionrapprochemen: ropeenne vis-cmodellies pre-modellies pre-modellies pre-modellies pre-nt dans le pasa durez transi-scrutto d'autodeffestion de re sur les :erri-

DECEMBER SECTION.

nter

érence ministrement pakista troupes étran nne, jugée trop et . un regie pacifiques - et : ionales, de l'inins les affaires ob anti-

res étrangères s aroir accuse a le Kenya et . ... Sud de l'echec indance de la : on den forces ineration de ce ne comminution :23 -

restposé al exercisa meens a source.

de posterier guaranti a bur an tana ser santan Yer ser antana made ACTUALITY CONTRACTOR ing fater miercon orec bre s movemente dans movemente da Lendons

mulda of the second o tire des al alte.

In M Liste

Seculo une cons

Marino de la the state want time the state of the state o

Mister, Tal 187 to be bard many to be be bard many to be bard many to be be bard many to be be below to be be below to be be be below to be be and the supple was i de pagodies et

2,207

Mauric : e Car See this is the factor of the community of the community section of the community of the co edade mor: 1 Faire fore 2 (3) swygester d und

HER FRANCES.

生物 绿形

meto

118727

Gr. Dat All

## L'Allemagne de l'Est à l'épreuve de la tension III. - « LA R.D.A. N'EST PAS CE QUE VOUS CROYEZ »

المكنا س الاعل

Embarrassés par l'affaire polonaise, les dirigeants estallemands ont, d'autre part, infléchi leur politique à l'égard de la R.F.A., même si différents signes semblent annoncer une certaine volonte de reprendre le dialogue (- le Monde - des 10 et 11 fevrier).

Berlin-Est. - « L'Allemagne n'est pas ce que vous croyez ». C'est le titre d'un brillant petit livre que Joseph Rovan a publié en 1973 pour montrer à ses lecteurs français à quelles erreurs d'appréciation sur la R.F.A. pou-vaient conduire certains de leurs préjugés nationaux (1). Si l'on devait tenter de résumer d'une phrase le sentiment manifeste de les secteurs d'activité de la R.D.A.

à l'égard de l'opinion étrangère,
et tout particulierement occidentale, on serait tenté, paraphrasant ia formule, de leur laire dire : « L'Allemagne de l'Est n'est pas CE QUE TOUS CTOVES D.

Les responsables est-allemends, Les responsables est-allemends, des hauts fonctionnaires aux savants, des syndicalistes eux artistes des cadres du SED, aux journalistes, sont parfattement conscients de la mauvaise image de marque de leur pays, notamment à l'Ouest, Image de marque n'est d'ailleurs probablemen; pas le mot propre : en matière comle mot propre : en matière comle mot propre : en matière com-merciale, justement, cette image n'est pas du tout négative, comme si le côté allemand l'emportait alors de beaucoup sur le côté socialiste. Mais précisément : comme l'explique un dirigeant d'entreprise, « nous en asons un peu assez que l'on nous résume, à l'Ouest, à une nation économique-ment dynamique, parce qu'allement dynamique, parce qu'alle-mande et bien que socialiste ».

Il est pourtant difficile, Il est pourtant difficile, par rapport à d'autres pays du Comecon, de ne pas se dire qu'ici le socialisme n'est pas venu à bout du génie industriel et commercial allemand, s'il lui a évidemment offert moins de chances de s'exprimer que le capitalisme ne l'a fait en R.F.A. C'est là une impression que cherchent à dis-

siper bien des voix officielles, même si d'aucuns reconnaissent, en privé, qu'effectivement une certaine tradition proprement germanique a pu, au minimum, aider à effacer plus rapidement qu'ailleurs les traces terribles de la guerre. Sans parler (et l'on n'en parle effectivement pas) du véritable pillage d'usines et de cerveaux auquel s'est livré, au début, l'occupant soriétique.

Une Allemagne de l'Est « preone Allemagne de l'est « pre-mier de la classe » socialiste, comme la R.F.A. l'est, en Europe, pour les économies capitalistes. Un pays tout entier tourné, disci-pline prussienne et stakhanovisme marxiste conjugués, vers la productivité à outrance. Un État obsédé par la confrontation Estdans les democraties. Et même, plus ou moins, dans les pays socialistes, notamment chez le voisin polonais. Autant de schémas qui, sans être infondés malheureusement, n'é puisent pourtant pas la richesse et la variété d'un pays plus complexe qu'on ne le croit généralement.

L'impression globale que l'on retire d'ane sèrie d'entreuens avec des responsables est-allemands de tous niveaux est qu'il existe un décalage singuller entre le degré de culture, d'intelligence, de connaissance des réalités occidents les et de réflections dentales et de réflexion politique de la plupart de ces responsables. et la tonalité, sinistrement mili-tante, manichéenne jusqu'à la caricature, de la propagande inlassablement martelée par la presse écrite et audio-visuelle, les slogans omniprésents, le moindre propos tenu « ès qualités ».

Le jeu de la vérité

L'étonnement ne vient pas de ce qu'un pays légal et un pays réel cohabitent si ouvertement tout en feignant de s'ignorer : il vient de ce que tant d' a officiels n puissent réciter, dans l'exercice de leurs fonctions, un catèchisme dont la pesanteur rendrait aérienne, par comparaison, la langue de bois chère à bien d'autres orateurs marxistes, al or s qu'ils s'adressent à une population dont ils connaissent mieux que quiconque — et partamieux que quiconque — et parta-gent le plus souvent, au moins en privé — la finesse pariois caus-tique, le sens des realités, et, téle-vision ouest-allemande aidant, la connaissance de cet univers occi-dental qu'ils décrient sans relâche.

Sans doute ne s'agit-il pas là d'un phénomène spécifiquement est-allemand, ni même socialiste, il s'en faut de beaucoup. Mais, en Il s'en laut de beaucoup, Mais, en R.D.A., on pousse étonnamment loin ce jeu de la vérité à double détente. « Oui, nous empêchons les gens de partir, parce que nous arons besoin d'eux ici », dit l'un, après avoir reconnu l'inanité de l'argumentation selon laquelle l'édification du mur de Berlin et le l'ensemble du barrage interde l'ensemble du barrage inter-allemend est uniquement due au souci d'éviter les infiltrations souci d'éviter les infiltrations d'espions « En économie socialiste, c'est-à-dire en économie de 
pénurie... », commence l'autre, 
journaliste peu suspect de dissidence, qui s'empresse, certes, de 
rappeler que le socialisme est justement une phase transitoire, 
donc difficile, mais qui n'hésitere 
cas à alouter queloues minutes pas à ajouter quelques minutes plus tard : « Chez nous, la plaie, c'est la corruption, le fait que beaucoup d'influences se mon-

Le rôle des intellectuels

Ce n'est probablement pas par hasard si, dans le procès qui est selon eux abusivement intenté à leur pays par l'opinion étran-gère, les supporters de «l'Allema-que nouvelle» (comme on dit vo-lestione in), en appallant featign. que nouvelle s (comme on dit vojontiers ici) en appellent facilement, comme témoins à décharge,
aux intellectuels. Et, au-delà, à
tous ceux qui contribuent à la
vie de l'esprit en R.D.A. « Bien
sûr, nous avons quelques dissidents, reconnaît le directeur du
Club de l'intelligence de Dresde
morte de maison de la culture.
magnifiquement installée dans
un manoir qui domine l'Elbe). Il
s'agit le plus souvent de gens
qui publient à l'Ouest à meilleur
compte que chez nous, et à qui compte que chez nous, et à qui leurs droits d'auteur montent à la tête. D'autant plus que la RFA, leur permet d'atteindre. pour des raisons politiques, une notoriété qu'ils n'auraient pas chez nous. Mais ils restent très

Et que dire de la franchise désarmante de cette représentante d'un organisme des plus officiels, et elle aussi d'une orthodoxie sans faille, qui explique : « Ce qui nous manque, ce sont tous les petits bistrots que vous avez à Paris, où tout le monde parle politique. Ici, les gens ne s'intéressent pas assez à la politique. Contrairement à ce que pous crouse à Pariest. nous ce que vous croyez à l'ouest, nous didats potentiels aux différentes élections pour ne garder que les « bons », mais au contraire inciter sans cesse les gens à s'engaget, à mûttet, à critiquer…»

Double langage visant à séduire le visiteur occidental de passage? Souci discret de «faire passer le message» tout en affirmant un inattaquable gouvernementa-lisme? Peut-être. Mais il pour-rait bien aussi s'agir. tout sim-plement, d'une manifestation de cette intelligence critique à laquelle, en dépit de tenaces cli-chès, excellent tant d'Allemands chès, excellent tant d'Allemands de part et d'autre de leur frontière commune. Les « bonnes his-toires» sur les gouvernants racon-tées par les auxiliaires du pou-voir les plus fidèles constituent une tradition universelle, et socialiste peut-être davantage encore; mais c'est de quelque chose de différent mu'll s'agit tel. chose de différent qu'il s'agit ici : on ne blague pas, on ne dramatise on he biague pas, on he dramatise
pas non plus, mais on 'compense
le simplisme de la propagande par
la subtilité de l'analyse non
officielle. Pour l'interlocuteur,
bien sûr : mais aussi, en fond,
pour soi-même.

marginaux, et - reconnaissez-le marginaux, et — reconsisses-te — libres de partir, dans la plupart des cas. » Pour ne pes dire obligés de le faire, ou plutôt de ne pas rentrer, comme Wolf Biermann, déchu de sa nationalité pendant une tournée à l'Ouest. pendant tine tournée à l'Otest...

Tous n'ont pes cette sorte de chance empoisonnée : le professeur Havemann, longtemps assigné à résidence et tenu quasiment au secret, en sait quelque chose.

Mais dans l'ensemble, à condition de se consacrer à une discipline offrant peu de prise à la politisation, de préférer la mécanique ondulatoire ou la sculpture à la litérature ou à l'écocanique ondillatoire ou la sculp-ture à la littérature ou à l'éco-nomie politique, un intellectuel même peu enthousiaste à l'égard du régime peut couler des jours palsibles en R.D.A. et y bénéfi-cier d'un statut social assez comparable à celui qu'il aurait à l'Ouest. L'Allemagne socialiste a fait en faveur de la diffusion

obsédé par la confrontation Est-Ouest, donnant libre cours à une sorte de néo-militarisme arro-gant, pliant sous sa poigne de fer des citoyens enfermés et de s intellectuels soit aux ordres, soit voués à la dissidence, avec, dans le meilleur des cas, au bout du chemin, l'exil. (Amnesty Interna-tional vient d'allleurs de deman-der à M. Hongeler de renoger der à M. Honecker de renoncer aux arrestations arbitraires.) Telle est — on le sait blen à Berlin-Est — l'image de la R.D.A. dans les démocraties. Et même,

De notre envoyé spécial BERNARD BRIGOULEIX

de la culture un effort specta-culaire, assez comparable à celui qu'elle poursuit dans le domaine quene poursuit mans se domaine sportif, quolque beaucoup moins connu hors de ses frontières. Quelle culture? Socialiste d'abord, bien sûr; mais pas tout à fait cependant.

Si l'U.R.S.S. reste, par exemple, le grand pourvoyeur d'ouvrages étrangers traduits et diffusés en R.D.A. (scientifiques notamment).

la France occupe un bon rang—
le premier pour les pays occidentaux— avec quelques auteurs
incontestablement « bourgeois »,
et la littérature ovest-allemande n'est pas le pauvre de ces impor-tations culturelles : on peut trou-ver du Thomas Mann, du Hein-rich Böll bien autrement que sous rich Böll bien autrement que sous le manteau en R.D.A., même si des quotidiens pourtant d'un indiscutable niveau culturel, comme la Frankjurter Allgemeine Zeitung, n'ont pas droit de ctté (si ce n'est dans quelques hôtels internationaux de Berlin-Est) et sont impitoyablement saisis par la police des frontières si l'on s'oublie à les garder dans sa valise à l'entrée... Cette élite intellectuelle est-

allemande, malgré la phraséologie allemande, malgré la phraséologie officielle, n'est pas loin de constituer. concurremment avec la classe politique, une sorte de nouvelle bourgeolsie bénéficiant de la plupart des privilèges de l'ancienne. « Il nous a falla tenir compte de la séduction que pouvait exercer l'Ouest sur les intellectuels ouant au nivenu de nie lectuels quant au niveau de vie et aux facultés diverses, explique encore le directeur du Club de l'intelligence de Dresde. Surtout éviter les erreurs de gestion d'au-à l'époque où il était très facile tres pays socialistes. A cette de passer de l'autre côté. Mais il majorité-là, les débats doctrinaux

Quant à l'ouvrièrisme sans cesse réaffirmé, il a suscité trois types de réactions de la part de la classe sociale dont il se veut l'expression. La première, extrémement minoritaire pour autant qu'un puisse en juger en l'absence de toute expression libre, est le rejet absolu. Mais, en R.D.A. comme dans les autres neus sociaau moins d'étudiants). La se-conde réaction est l'adhésion enthouslaste militante. Elle est probablement aussi peu répandue

Et puis, il y a la majorité, la grande majorité silencieuse, attentive à vivre le mieux possible à l'intérieur d'un système qui, s'il n'a pas apporté la prospérité ni même l'aisance, a du moins relevé beaucoup de ruines et su

resultat est la : la grande majotité des artistes, savants, ceri-tains, préférent rester ici. » Avec, a aussi fallu expliquer aux ou-vriers pourquoi nous consentions à privilégier ces intellectuels. Ce n'était pas facile. Aujourd'hui, le

Vivre le mieux possible

comme dans les autres pays socia-listes, Pologne exceptes, la véri-table dissidence parait trouver un écho asser faible chez les ouvriers, où elle est surtout ressentie comme un mouvement d'intellectuels (ou, probablement aussi peu répandue que la première, du moins si l'on tient compte, en considérant les effectifs du SED., du fait que, dans la plupart des branches de l'industrie toute promotion un peu significative passe, comme dans l'administration, par un parti qui, même s'il tolère quel-ques autres formations a formites

ques autres formations « régimis-tes » sur ses marges, reste à blen des égards un parti unique.

Quant à l'ouvrièrisme sans cesse (au demeurant très limités hors saffirme, il a suscité trois types des cercles officiels) paraissent, pour le moins, fort éloignés de la vraie vie.

Celle-ci est surtout faite de ces menues concessions au rituel du régime et de cette débrouillardise inventive et un peu roublarde qui sont la marque des peuples des pays de l'Est. Des trésors d'ima-gination se dépensent tous les jours pour obtenir avant les dix années d'affente réglementaires le droit d'acheter une volture, ou celui de cultiver un lopin de terre aux portes des villes, ou encore de se faire installer le téléphone. voire déboucher un lavabo...

Ainsi semble prévaloir, loin des grandes révoltes ouvrières des années 50, durement réprimées mais méditées par les gouvernements de l'époque et leurs successeurs, le sentiment que, si rien n'est parfait, du moins le socialisme est en R.D.A. un peu moins invivable qu'on ne le croit à l'Ouest, et même souvent à l'Est, et que certains aspects du système sont toujours bons à prendre. D'autant plus que le chômage et l'inflation du monde occidental sont montés en épingle par la propagande officielle et sont ressentis par une bonne partie de propagande officielle et sont res-sentis par une bonne partie de l'opinion est-allemande comme des fléaux dont le système, en contrepartie de sa rigidité, de ses pesanteurs et de son caractère contraignant, la préserve.

Ainsi va, à l'approche du dixième congrès de son parti pasunique-mais-presque, la République démocratique allemande.
Qu'il s'agisse d'images flatteuses
ou de notations péjoratives, elle
n'échappe pas plus que « l'antre
Allemagne » aux c'il c'h é s, aux
approximations, aux préjuges.
Comme elle, elle s'en exaspère
souvent, cherchant à la fois à se
libèrer des heures les plus détestables de son passé (notamment
ce qu'on appelle le nazisme à
l'Ouest et, par une blen discutable pudeur, simplement « le fascisme » à l'Est) et à assumer
d'autres phoses qu'on juge injustement décriées, comme l'ère prussienne, dont le prochain bloentenaire donne lieu à une véritable
campagne de réhabilitation.
Est-ce aussi pour défendre et

Est-ce aussi pour défendre et Est-ce aussi pour défendre et illustrer une certaine « grandeur allemande » que la R.D.A. joue. sur le continent noir, un rôle comparable, toutes choses égales à celui joué par les « Cubains de l'Afrique » ? Ou pour éviter aux Soviétiques, d'ailleurs bien tardivement, d'embarrassantes ingèrences ? C'est un sujet sur lequel on se montre d'une absolue discrétion à Berlin-Est où l'om précrétion à Berlin-Est, où l'on pré-fère mettre l'accent sur les aspects humanitaires et culturels des in-terventions est-allemandes dans le tiers-monde....

De toute façon, les souvenirs, les ambitions, les réves, se heur-tent en R.D.A. à une évidence ressentie plus fortement ici que dans d'autres « démocraties po-pulaires ». Evidence que r-sumait parfaitement. en une phrase à l'ambiguité probablement voulue, un viel' homme sibyllin rencon-tré un soir à Dresde ; « Voyezvous, les Russes ne nous laisse-

(1) Ed. du Seufl.

TWA installe de l'espace.



## La Classe Ambassador TWA: de nouveaux sièges plus larges, plus de confort, plus de place pour les jambes qu'avec les autres compagnies aériennes.

La nouvelle Classe Ambassador TWA.

Une vraie Classe affaire en 747.

Il se passe quelque chose de formidable en Classe Ambassador TWA sur tous nos 747. Nous remplaçons les anciens fauteuils par de nouveaux fauteuils plus larges, plus profonds, qui vous donnent plus de confort, plus d'espace pour les jambes et pour vous relaxer. Et ces fauteuils sont tellement larges qu'il n'en tient plus

que 6 par rangée au lieu de 10! Moins que sur toute autre compagnie. Ces fauteuils sont en Classe Ambassador, dans une partie réservée de l'avion où toutes les boissons (même le champagne), sont gratuites, où l'on a le choix entre trois plats et des facilités d'enregistrement. Ces sièges, nous les installons en ce moment. Déjà, le tiers de notre flotte de Boeing 747 en est équipé. Et en juin, elle le sera entièrement.

Et puis il y a Airport Express TWA, qui vous permet de retirer toutes vos cartes d'enregistrement directement chez votre agent de voyages, avec votre siège choisi et réservé avant même d'arriver à l'aéroport.

De la part de la plus importante compagnie transatlantique Des idées comme celles-là, c'est ce que vous attendez de

la plus importante compagnie transatlantique. La nouvelle Classe Ambassador TWA vous offre plus d'avantages que n'importe quelle autre compagnie aérienne. Découvrez qu'aucune autre compagnie n'offre de tels avantages pour un tel prix. Renseignezvous chez votre agent de voyages ou

Des rangées de 6 sièges seniement, là où les autres compagnies en ont plus. La Classe Ambassador TWA: des rangées avec moins de sièges que toutes les autres compagnies, c'est-à-dire des sièges plus larges, et plus de place pour vos jambes et votre relaxation.

Vous plaire, ça nous plaît.

chez TWA.

## L'ACTION MARKETING DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Collection ADETEM MARKETING DEMAIN Sous la direction de Jacques ANTOINE

L'ouvrage qui fatt le point sur les methodes specifiques

En souscription : ADETEM. 38, rue d'Astorg, 75008 Paris Tét 266-51-13

## Allemagne fédérale

## Le chancelier Schmidt dément les rumeurs annonçant sa démission

De notre correspondant

Bonn. — A la veille d'une reunion extraordinaire du comité directeur du S.P.D., qui vise à directeur du SPD, qui vise à rétablir l'ordre dans les rangs d'un parti social - démocrate (SPD.) en pleine effervescence, le chanceller Schmidt a démenti les rumeurs selon lesquelles il songerait à abandonner son poste. songerait à abandonner son poste. « Chacun, dit le chanceller dans une interview au journal Bild Zeitung, peut faire confiance à mon sens du deroir. » Il affirme avoir « l'impression très claire » d'être soutena par « le S.P.D. tout entier ». Démentant les récents propos du président du groupe parlementaire au Bundestag, M. Wehner (le Monde des 8 et 9 février), le chanceller estime que les sociaux-démocrates n'ont pas « la nostalgie de l'opposition ». pas « la nostalgie de l'opposition ». Tout au plus concède-t-il que certains d'entre eux « qui exagèrent leur propre importances, vou-draient faire croire que le parti est fatigué d'être au gouver-

est fatigué d'être au gouver-nement.

Le groupe parlementaire social-démocrate de Berlin, réuni le 10 février, s'est pour sa part engagé à soutentr la politique étrangère et militaire du gouver-nement. Le texte de la résolution approuve les efforts entrepris pour « stabiliser les rapports Est-Ouest » et rappelle que depuis la première déclaration gouverne-mentale du chanceller Brandt, en 1963, le parti s'est toujours pro-noncé pour l'équilibre militaire noncé pour l'équilibre militaire entre les blocs. Le fait que cette déclaration des parlementaires

berlinois ait été approuvée sans aucune discussion indique claire-ment qu'il s'agissait de conforter le chancelier plutôt que de résoudre les divergences au sein du

Parallèlement à cette mani-Parallèlement à cette manifestation de confiance, les querelles internes du S.P.D. se sont d'ailleurs poursulvies à Bonn.
Avec plus de vigueur que jamais,
M. Wehner a ouvertement critique « la direction du parti » qui néglige, selon lui, les contacts avec les militants. Ce reproche s'adresse tout d'abord au président Willy Brandt, mais touche aussi les deux vice-présidents du parti : le chanceller Schmidt et son homme de confiance préféré,
M. Wischnewski.

JEAN WETZ.

 Plusieurs dizaines de détenus, membres de la Fraction armée rouge et d'autres groupes extré-mistes ont commencé, le 4 fevrier pour certains, le 9 pour d'autres, une grève de la faim, dans diverses prisons ouest-allemandes. Ils demandent une amélioration de leurs conditions de détention de jeurs conditions de détention et l'application des garantles prévues par la Convention de Genève pour les prisonniers de guerre. D'autre part, le gouvernement de Bonn a demandé à la Grande-Bretagne l'extradition de Michael Baumann, membre du « mouvement du 2 juin », arrêté mardi à Londres. — (A.F.P., Reujer.)

#### Espagne

## PROPOSÉ PAR LE ROI COMME CHEF DU GOUVERNEMENT

## M. Calvo Sotelo devra composer avec l'aile droite de l'Union du centre démocratique

De notre envoyé spécial

Madrid. — Désigné par le tot Juan Carlos, le mardi 10 février, pour solliciter l'investiture du Congrès des députés comme président du nouveau gouvernement epagnol. M. Leopoldo Calvo Soperation de la vice-mésident des la vice-mésident de la vice-mésiden telo, vice-president charge des affaires economiques dans le der-nier cabinet Suarez, va s'efforcer de trouver les cent soixante-seize voix nécessaires pour l'emporter à la majorité absolue lors du débat qui pourrait avoir lieu le 17 février.

S'il échouait, il pourrait, selon la Constitution, se présenter de nouveau devant les députés et être investi cette fois à la majorité relative. Mais on imagine mai cet économiste passionné de musique classique, sévère, orgueil-leux et peu loquace, se contenter d'une petite victoire pour suc-ceder, à la Moncloa, au charis-matique et brillant Adolfo Suarez, qui cache à peine son intention de revenir un jour au pouvoir et qui a reussi à placer ses fidèles au nouveau comité exécutif de l'Union du centre dé-

mocratique (U.C.D.).

M. Calvo Sotelo, dont la nomination est jugée avec sympathie par la plupart des grandes banques espagnoles, espère sans doute démentir le pessimisme de la

## Yougoslavie

#### EXPULSION DE M. EMILE GUIKOVATY iournaliste à «L'Express»

Belgrade (A.F.P.). — M. Emile Guikovaty, journaliste de l'heb-domadaire français l'Express, a domadaire français l'Express, a été informé par la police yougo-slave qu'il devalt quitter la You-goslavie le mercredi 11 février. M. Guikovaty a indiqué que, se trouvant à Zagreb, il avait été interpellé et emmené à deux reprises dans un poste de police. Les policiers lui ont déclaré qu'il e n'avait pas le aroit de venir en Yougoslavie » et serait conduit mercredi matin à l'aéroport, où il devra prendre un avion à desil devra prendre un avion à des-tination de Paris.

[M. Guigovaty a fréquemment travaille en Yougoslavie au cours des derniers mois. Il est l'auteur d'une biographie du maréchal Tito parue sous le titre a Theo ans editions Hachette en 1979 (a le Monde » du 9 mars 1979). Il y dépenguait, sans rien dissimuler. l'itinéraire suivi par Josip Broz depuis sa naissance en 1892 jusqu'au lenderaire de la contraire de la contrai lendemain de la denxième guerre mondiale avant qu'il pe devienne le chef du parti et de l'Etat yougo-

Mais la tache est rude et u ne peut s'imposer qu'en confirmant le net glissement à droite de la formation gouvernementale.

M. Rodriguez Sahagun, nouveau président de l'U.C.D., un homme de bonne volonté mais plutôt gris, choisi et imposé par l'appareil au congrès de Palma, ne paraît pas canable de concilier les tendances capable de concilier les tendances divergentes qui se sont manifes-tées dans le parti. Les « officia-listes » proches de M. Suarez ont gagné la bataille pour une nou-veile organisation de l'U.C.D. Mais les leaders du secteur « cri-tique » animé per des démocrates. tique » anime par des démocrates-chrétions et des libéraux n'ont pas perdu pour autant le combat pour la définition d'une nouvelle igne politique.

pour la definition d'une nouvelle ligne politique.

Le seul discours de qualité a été prononcé à Palma par M. Landelino Lavilla. président du Congrès des députés, et leader de la tendance « critique ». Démocrate-chrétien conservate ur, M. Lavilla est actuellement, avec M. Marcelino Oreja, ancien ministre des affaires étrangères, et gouverneur ap Pays basque, l'un des hommes de confiance du roi Juan Carlos. Partisan d'une « rénovation » de l'UCD., M. Lavilla apparaft aujourd'hui comme le leader virtuel d'un nouveau grand rassemblement de centre droit.

M. Calvo Sotelo s'est dejà entretenu à deux reprises mardi avec

tenu à deux reprises mardi avec M. Manuel Fraga, dirigeant de la M. Manuel Fraga, dirigeant de la coalition démocratique (droite) et leader du parti d'Alliance populaire (A.P.), qui doit tenir son congrès national à Madrid du 13 au 15 février. M. Fraga est très favorable à un regroupement des droites es pagnoles. Tout comme les dirigeants du secteur « critique» de l'U.C.D., il s'est felicité de la déclaration épiscopale condamnant le projet de loi pale condamnant le projet de loi sur le divorce par consentement, mutuel du gouvernement Suarez. Et le congrès de l'U.C.D. a adopté

Et le congrè de l'U.C.D. a adopté un amendement qui va dans le même sens que la mise au point des évêques.

On prête à M. Calvo Sotelo l'intention de présenter aux députés un programme tres précis. « A la différence de M. Suarez », affirme avec ironie un adversaire de l'ex-président. La question du de l'ex-président. La question du divorce spectaculairement relan-cée par l'Eglise pourrait donc être le premier test de l'examen de passage de M. Calvo Sotelo.

MARCEL NIEDERGANG. 🛨 × Le Mondes a publié la biblio graphie de M. Calvo Sotelo dans se éditions datées 31 janvier.



#### LA CRISE POLONAISE

## Un discours dramatique de M. Kania témoigne du durcissement des autorités

Varsovie (A.F.P., U.P.I., Reuter). — La Diète polonaise commence ce mercredi 11 février une session de trois jours. Elle procédera officiellement a la nomination du général Jaruzelski nomination du general Jarizessi, comme chef du gouvernement à la suite du choix fait par le comité central du parti le lundi 9 février. Le général Jaruzelski aurait l'intention, selon l'agence PAP, de remanier toute l'équipe gouvernementale.

gouvernementale.

Dans une résolution adoptée par le plénum du parti, publiée mardi, les membres du parti ouvrier unifié ont été invités à « s'opposer à toute tentaitre de riolation de l'ordre général » et à empêcher « par leur exemple et leur attitude » les syndicats de devenir « un outil de lutte politique ». La résolution rappelle aux membres du parti qu'ils ne peuvent en aucun cas participer à des « grèves politiques ». Elle exprime aussi l'« inquiétude » du comité central de voir « certaines comité central de voir « certaines sections de Solidarité deventr un terrain de pénétration et d'acti-rité d'adversaires du socialisme ». Elle se prononce enfin pour la poursuite de la réalisation, dans un esprit de réciprocité, des accords conclus à Gdansk. Le discours de clôture du pre-

régné, mardi 10 février, au département d'Etat, à Wash-

ington, en ralson de plusieurs

phrases malheureuses pro-

noncées par le porte-parole,

M. William Dyess, M. Dyess

avait déclaré, au cours de son < briefing = quotidien, que < st les

autorités polonaises utilisant les

forces polonaises pour appliquer

dérerons cela comme une attaire

les lois polonaises, nous consi-

intérieure polonaise ». Ces pro-

pos avaient été înterprétés par

les lournalistes présents comme

une assurance donnée à bon

compte aux Soviétiques que les

Etats-Unis ne réagiraient pas si

le gouvernement polonais se

livrait lui-même à une répression

brutale du mouvement syndical.

Le département d'Etat annonçait

plus tard dans la journée, dans

étonnant, que « toutes les décla-

rations faites par M. Dyess -

étaient erronées et ou'il ne fallait

La dernière version du dépar-

tement d'Etat, après un certain

nombre d'autres tâtonnements au

cours de la journée, est la sui-

vante : les Etats-Unis - ne pour-

raient pas rester indifférents » en

cas d'utilisation de « forces polo-

naises - contre les ouvriers et

Ankara, - L'amiral Ulusu,

premier ministre et chef du comité supérieur de la coordina-tion économique gouvernementale récemment créé, a invité mardi 10 février, les agriculteurs et les

industriels turcs à se « mobiliser »
pour accroître la production; et
la population à éparguer en réduisant les dépenses improduc-

Conformément à « la politique

d'équilibre » que les militaires entendent poursuivre, M. Ulusu s'est efforcé de rassurer à la fois les industriels, les ouvriers et les fonctionnaires. Il a indiqué que les conventions collectives, corcer-

les conventions collectives, concer-nant quelque 450 000 ouvriers, seront menées à bien au cours de l'année, parallèlement à l'amé-lioration du niveau de vie des fonctionnaires et des salariés, qui seront les premiers bénéficiaires de la réforme fiscale qui vient d'être votée. a-t-il souligné, par le conseil national de sécurité. Un comité supérieur d'arbitrage présidé par un haut magistrat, et composé des représentants des

composé des représentants des syndicats, du patronat et du gou-vernement, vient de commencer à étudier les lignes générales de nouvelles conventions collectives. La majorité des ouvriers, troublés par la systemation des activités de

par la suspension des activités de la DISE, centrale progressiste et plus combative par rapport à la TURE. IS, modérée, malgnent de faire seuls les frais de la politique

faire seuls les frais de la politique d'austérité mise en place.

Première personnalité américaine à se rendre en Turquie après l'entrée en fonctions de l'administration Reagan, le sénateur Tower, président de la commission de la défense du Sénat, est attendu à Ankara le 12 février. Il sera reçu par les ministres de la défense et des affaires étransères, ainsi que par le cher de l'Etat, le général Evren.

Au centre des entretiens, figu-

est attendu à Ankara le 12 février.
Il sera reçu par les ministres de la défenes et des affaires étrangères, ainsi que par le chef de l'Etat. le général Evren.
Au centre des entretiens, figurent évidemment l'éventualité ment. 2

Au centre des entretiens, figures à certains régimes seulement.

pas en tenir compte.

mier secrétaire du parti, publié mardi, a lui, un ton plus dramatique. « Notre patrie socialiste est en danger», a dit M. Kania, « Notre sécurité nationale et la défense sont une cause qui appartient à toute la communauté socialiste. La Pologne est un maillon affaibli de la communauté socialiste et quand un maillon est affaibli, le tout est affaibli. Ce sont là des paroles dures, mais ils faut comprendre que la situation est lourde de menaces. »

The mais surtout « il y a des gens très expérimentés qui se sont tenter de liquider le socialisme dans la contre-révolution et l'anarchie. Il faut faire confiance à la maturité des ouvriers (…) La contre-révolution ne passera pas. (…) Nous allons isoler nos ennemis politiques et tuer dans l'œuf la contre-révolution. »

Le chef du parti a annoncé une « renégociation » des accords conclus dans le courant de l'été avec les comités de grève de menaces, o

menaces. 9

Il a relevé aussi que l'on a assisté à des a grèves purement politiques qui ont paralysé les communications et les transports, portant ainsi atteinte à la capacité de défense du pays ».

#### Tuer dans l'œuf la contre-révolution

M. Kania a dénoncé les liens qui se sont établis entre Solida-rité et « ceux qui veulent renverser le régime socialiste » « Au nom de Solidarité, a-t-il affirmé, on attaque le socialisme, les alliances de la Pologne, le parti. » Sans doute, a-t-il souligné, le mouvement ouvrier n'a-t-il pas encore atteint sa « maturité »

les paysans qui luttent pour la

reconnaissance de leurs droits syndicaux. Un tel edeveloppe-

ment - provoquerait, au contraire.

une « grande préoccupation en

raison de l'intérêt humanitaire

considérable que nous portons au bien-être de la nation et du

Le département d'Etat a égale-

ment démenti les propos de

M. Dyess selon lesquels l'aide

économique américaine à la

Pologne était suspendue en

attendant que le gouvernement

de Varsovie prenne les mesures

de redressement économique qui

s'imposent, « Il n'v aura pas

d'aide tant que les réformes ne

sont pas mises en place », avait

affirmé M. Dvess, La dernière

version officielle est qu'une aide

supplémentaire en faveur de la

Les Etats-Unis ne fournissent

pas actuellement d'aide directe

à la Pologne, mais lui ont

accorde un credit de 650 mil-

tions de dollars, à des conditions très avantageuses, pour acheter

au cours de l'année 1981 des

Les clarifications successives

du département d'Etat ont été

accompagnées d'une nouvelle

mise en garde aux Soviétiques

contre une intervention militaire.

de l'accroissement de l'aide mili-taire américaine à la Turquie et la liste des besoins de l'armée turque en équipements. En effet, au cours des manœuvres mili-taires d'hiver, à Erzurum, en pré-

taires d'hiver, à Erzurum, en pré-sence des membres du conseil national de sécurité, à l'excep-tion du chef de l'Etat resté à Ankara, le général Guneralp, qui commande ces manœuvres, a indiqué que les événements au Moyen-Orient ont rendu la région plus que jamais instable et vulné-rable. Pour qu'il y ait un équilibre relatif, c'est-à-dire le renforce-ment de la stabilité, a-t-il souli-gné devant les journalistes étran-

gné devant les journalistes étran-gers et turcs, la Turquie, qui est obligée de s'équiper en matérles datant de la deuxième guerre mondiale, devrait obtenir un arme-

ment plus moderne et approprié

● Une délégation du parti communiste français, conduite par M. Maxime Gremetz, a été reçue mardi 10 février à sa demande au Qual d'Orsay où elle a remis a une lettre concernant l'actuelle visite en France du ministre des affaires étrangères de Turquie, M. Ilter Turkmen ». Le ministère des affaires étrangères déclare à ce propos qu' « il a été rappelé à cette délégation que la France n'avait pas attenda la démarche du parti communiste pour marquer l'importance qu'elle attache à la poursuite de l'évolution vers la démocratie des institutions turques ». « Il a été également rappelé à cette délégation, poursuit ce communique qu'en matière de d'roits de l'homme le gouvernement conduit une action personnement conduit une action p

ARTUN UNSAL

Turquie

Le premier ministre a lancé un appel à la «mobilisation» économique

De notre correspondant

produits agricoles américains.

Les clarifications en cascade

du département d'État américain

faut faire confiance à la maturité des ouvriers. (...) La contre-révolution ne passera pas. (...) Nous allons isoler nos ennemis politiques et tuer dans l'œuf la contre-révolution. »

Le chef du parti a annoncé une « renégociation » des accords conclus dans le courant de l'été avec les comités de grève de Gdansk, Szczecin et Jestrzebie. Il a recomu à ce sujet qu'il y avait eu des « retards » imputables à des « faiblesses » de la part du gouvernement, du bureau politique et du comité central, mais il a aussi affirmé que les accords « comportaient des choses impossibles à réaliser ».

Dans ce contexte, la Cour supreme de Pologne a apporté mardi, à la demande d'enregistrement du syndicat des agricul-teurs Solidarité rurale, un refus conforme à la détermination des contorme à la determination des responsables du pays à reprendre en main une situation qui parait leur échapper de plus en plus. Dans ses attendus, le tribunal a estime que la législation polonaise ne prevoyait en aucun cas la création d'un tel syndicat à la campagne. Il a cependant soull-gné que les agriculteurs avaient le droit de crèer des « associa-tions ». La législation sur les associations ne relevant pas des tribunaux. la Cour suprème a donc décidé, dans un geste appa-rent de conciliation, de transmet-tre le dossier de Solidarité rurale à la mairie de Varsovie, seule

## L'impatience de Moscou ne cesse de croître

(Suite de la première page.) D'autre part, la désignation d'un militaire à la tête du gouvernement peut apparaître aux Soviétiques comme un gage de fermeté, et elle a peut-être en l'avantage de « mouiller » l'armée polonaise, dont l'attitude, en cas de crise grave, constitue toujours un point d'interrogation. un point d'interrogation Est-ce suffisant pour rassurer

Est-ce suffisant pour rassurer le Kremlin? Il est permis d'en donter et de penser que l'arrivée au pouvoir de M. Jaruzelski ne suffira pas à dissiper le scepticisme: les espoirs de normalisation ne se sont pas justifiés et le mandat donné à M. Kania par le sommet du pacte de Varsovie, reuni à Moscou au début du mois reuni à Moscou au début du mois de décembre, n'a pas été rempli. Sans avoir l'air de s'immiscer ouvertement dans les affaires intérleures d'un pays frère, les Soviétiques ont donné publique-

pliqué que pour l'U.R.S.S. le point crucial était le maintien du régime socialiste et du rôle diri-geant du POUP en Pologne, au-quel s'ajoutait la sécurité de ses lignes de défense et de commu-nication avec la R.D.A. Dans ce cadre, aurait poursulvi M. Brej-nev, les Polonais ont les mains libres pour régler leurs problèmes comme ils l'entendent et entre-prendre les réformes économiques prendre les reformes economiques et sociales qu'ils jugent nécessaires. Ils peuvent s'inspirer de l'expérience hongroise et même yougoslave s'ils le veulent. Cette politique supposait cependant une reprise en main qui, jusqu'à présent, n'a pas eu lieu.

L'inquiétude et l'impatience grandissantes du Kremlin se sont encore manifestées par la mise en condition de la population soviétique, comme en 1968 su mo-ment du printemps de Prague.



(Dessin de PLANTU).

ment à plusieurs reprises des conseils pour le retour à l'ordre. Les dirigeants polonais ont ainsi été invités à ne pas tolèrer les eté invités à ne pas tolèrer les grèves politiques, à ne pas accepter le limogeage des dirigeants locaux sous la pression de la base, à sanctionner les actions de Solidarité a contraires à la loi polonaise », à engager des poursuites contre le comité d'autodéfense sociale KOR et contre ses leaders, à refuser la création d'un syndicat paysan, et à favoriser la renaissance des syndicats de branches qui ont renoué avec la vieille tradition du mouvement syndical en pays socialiste en appelant les ouvriers à stravailler plus et mieux ». ler plus et mieux d.

Les consignes de M. Brejnev La ligne de conduite des diri-La ligne de conduite des diri-geants de Moscou arrètée dans la première phase de la crise polo-naise, non sans discussions selon toute vraisemblance, avait été ex-posée par M. Brejnev à M. Kania, lors de leur première rencontre à la fin du mois d'octobre dernier. Si l'on an avoit des couvers est Si l'on en croit des sources est-européennes généralement bien informées, M. Brejnev aurait ex-

La Literatournaia Gazeta publie par exemple ce mercredi un reportage sur la Pologne, qui tient du roman d'esplonnage et qui se conclut ainsì : «Les cheis secrets de Solidarité comprennent très bien que la fin des troubles significait leur fiasco dans cette âpre lutte pour le pouvoir politique. Les tuieurs étrangers des éléments antisocialistes le comprennent aussi. Qui aura le dessus? Le proche aventre le dira. » Comme en 1968, le décor est planté: les actes de subversion des forces contre-révolutionnaires, les men a ce s d'intervention de l'OTAN, la coordination entre les revanchards ouest-allemands et les groupes antisocialistes. par exemple ce mercredi un reles groupes antisocialistes.

Pour le moment, les dirigeants de Moscou sont liès par l'échéance du vingt-sixième congrès de leur parti, qui s'ouvre le 23 février. Cette fête du socialisme ne s'accommoderait guère d'une intervention militaire en Pologne. Après, les Soviétiques auront les mains plus libres. Le général Jaruzelski a donc peu de temps pour réussir.

DANIEL VERNET.

7

# TRAVERS LE MONDE

## Comores

● ASSASSINAT D'ON OPPO-SANT. — Nous apprenons, de source privée, le décès à Mo-roni d'un jeune homme nommé Kader, opposant au régime de M. Ahmed Abdal-lah. Membre de l'association lab. Membre de l'association des stagiaires et étudiants comoriens (ASEC), mouvement d'extrême gauche, il aurait été tué à coups de

El Salvador

VINGT ET UN MEMBRES
DU CONSEIL SUPERIEUR
DE L'UNIVERSITE NATIONALE DU SALVADOR, dont
le recteur, M. Miguel Angel
Paredes, ont, été arrêtés mardi
10 février par l'armée, alors
qu'ils tenaient une réunion.
Un porte-parole du gouverne-

ment a annoncé qu'ils seraient ment a annoncé qu'ils seralent jugés pour avoir violé l'état de siège, qui interdit les reunions de plus de quatre personnes, et que ceux qui seralent lies aux «groupes subversifs» seraient traduits devant les tribunaux militaires. — (AFP., U.P.I.)

## Guinée

UNE DELEGATION DU
CENTRE EUROPEEN DE
COOPERATION INTERNATIONALE (CECI), groupements d'industriels français,
conduite par son président,
M. Olivier Giscard d'Estaing,
a été reçue par M. Lansana
Beavogui, premier ministre de
Guinée. La délègation a également eu une séance de travail avec M. Sekou Barry,
ministre guinéen des banques ministre guinéen des banques et assurances. — (A.F.P.)

المكان الاحل

ese reprend à s ಎಂದಿನಿಕ್ ಅವರ

7.742.50

1.0

in aymen bear

10.1

化氯化甲基二氯基化

2.74

The second secon

A TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

The second of th

The constitute for the same states

i e ize ने प्राप्त करिया विश्व करिया TOTAL SECTION OF CHILDREN

ាក់ និងសំនៃក៏ប៉ីម៉ឺ កែនេះមានស្រាប់ម៉ LANGUAGE ELECTRICAL The second second 

the state of the s The Arrest States into

And the property 5 17 12 8

 CONOMIE Districtions by the solution of the solutions of the solu 1974 Tenergola Ser ( Server et person

TO TOWN BY THE PARTY OF T

The constitution of the change r date is encisive or date; were de s the transfer that the

la Cour a apporte d'enregis-s agricul-un refus

nation des reprendre qui parai: un plus. e tribunai

tion poio-

dicat à la ant souli-

sur les

t pas des uprème a sie appa-transmet-ité rurale vie, seule

roître

i le point tien du

rôle dir-222e, 81-

té de ses

COMMINI-

Dans ce

M. Bre

es mains

problèmes

et entre-

com ques pirer de

n même st. Ceme dant une

ing but-

landori Barotta 150 20-

Przgre.

E Lent

r tres

ेम केन्स्ट वेद्रीतिकार १९ होई-

ergieen. Gesaus ?

d:::3 3 3: est.

Table 3

geants perce

\*\*\*\* 9 527-विकास अक्रम

warge,

iET.

5 77 1

DE

7. P. P.

##15 w

7¥À---

F. 32

**4**....

**\*** 

25.5

uella

feré mestem

GYPTE

monate a l'Asia de l'alle

fere rester.

urveille par

ses de pouce et de de de du Grand-Dion (offere la fere la

dégage à Luna monte

garanties de per morosty.

lem t.

1 Clest brusser of the set of the se

e Linner Military
minutesia.

Despetation of the State of

torets at the control of the control

e unies o

e La mondo chineria commun commun las Manina communa communa

partire ble paint in depth on the Alexand

A Lumin To To grave the second second

en and the second of the secon

demost non-

energy en ann værsta i en versta for en

: 5.

Committee of the commit

 $\bullet \quad \Omega = I$ 

3.

12-1

• "

e Clarifler et protefer

les primates de enta

DANIELE FONCE

ne

# M. Chirac reprend à son compte la formule giscardienne du « changement sans risque »

Un prêté pour un rendu! En proposant aux Français, au cours de sa conférence de presse du 10 février, le changement sans risque, l'alternance dans la majorité, une politique de réforme qui ne remet pas en cause le fameux choix de société, et en se présentant comme un homme nouveau. M. Chirac a retourné contre M. Giscard d'Estaing le procédé que celui-ci avait utilisé en 1974 lace à M. Jacques Chaban-Delmas. De la même façon, on pourrait dire qu'en regroupant autour de lui quarante-trois parlementaires R.P.R. M. Michel Debré a rendu à M. Chirac le manyais coup que celui-ci avait porté, il y a sept ans, au candidat gaulliste : il avait entraîné quarante-trois élus à voter pour le candidat « du changement » d'alors, M. Giscard d'Estaing. Ce genre de règlement de comptes, fréquent dans les campagnes élec-torales, prouve que l'Histoire peut se rejouer

en inversant les rôles... L'entrée de M. Chirac dans la campagne présidentielle s'est faite avec une certaine majesté : une conférence de presse où les journalistes étaient aussi nombreux qu'à celles de l'Elysée, un exposé liminaire dit sans fantes et sans aucune note, de longs développements sur les sujets projetés ou attendus, une esquive aimable pour les questions jugées malvenues et quelques formules beureuses et imagées. M. Chirac a voulu montrer sa maitrise et faire sentir qu'il avait gomme certains travers qu'on lui connaissait naguère: la nervosité, une cer-taine impatience, parfois de l'agressivité. Mais s'il est apparu calme et détendu, resolu et volontaire, il a souligné aussi qu'il demeurait

un homme d'ordre et d'autorité. Bannissant « tout esprit de polémique ». refusant les « querelles personnelles », il a refusé de commenter la candidature de M. Debré, tout en reconnaissant que ses raisons devaient être - respectables -, et celle do M. Giscard d'Estaing en la considérant comme une hypothèse qui n'est pas encore d'actualité. Il a également éludé la question d'un éventuel désistement pour le second tour en affirmant sa «conviction de gagner». Il reste sourd aux appels de plus en plus pressants des « giscardiens » de se comporter une fois de plus en valet d'armes du président sortant. Sévère pour

M. Mitterrand, qui, aujourd'hui comme il l'était il y a sept ans, incarne pour lui «la certitude de l'aventure», il n'a guère été tendre pour M. Giscard d'Estaing, qu'il semble considéres maintenant comme ayant personnifié en 1974 - l'aventure de l'incertain . Un moindre mal. en somme, mais auquel il ne convient pas de se résigner pour autant.

Dans la présente campagne, M. Chirac récuse ces deux candidats sans que l'on pulsse vraiment dire lequel le rebuterait le moins. ll se contente, pour l'heure, d'offrir aux Francals une « nouvelle voie » qui puise son inspiration dans la tradition gaulliste. C'est au nom de cette sidélité qu'il rappelle son attachement aux institutions et qu'il refuse de saire au ches de l'Etat le reproche de les avoir dévoyées comme le disent les opposants socialistes et communistes, mais aussi M. Debré. M. Chirac précise cependant qu'il s'agit d'une question d'homme plus que d'un problème de texte, bien qu'il annonce une réforme de la Constitution pour faciliter l'usage du référendum sur des sujets non prévus par l'article 11 (l'organisation des pouvoirs publics) et qui pourraient

concerner les grands problèmes de société. tels que la peine de mort. Dans son programme - qui sera complete

au fur et à mesure de la campagne, — le can-didat a privilègié cette l'ois-ci la situation éco-nomique et sociale en mettant l'accent sur la lutte contre le chomage, cause principale de l'inflation, selon lui, ce qui est à l'opposé des thèses keynésiennes et des doctrines monétaristes chères à M. Barre. Convaincu que les Français sont d'abord préoccupés par le pro-blème de l'emploi, persuadé qu'ils souhaitent un Etat plus prestigieux à l'exterieur et un pouvoir mieux respecté à l'intérieur, certain aussi qu'ils attendent un souffie nouveau dans cette campagne électorale, M. Chirac veut s'efforcer d'offrir des solutions originales pour ne pas aligner sa montre sur les - pendules de l'Histoire » qui « retardent de sept ans ». Le nouveau candidat se comporte ainsi davantage en contestataire et en réformiste

qu'en opposant et en révolutionnaire. Une nouvelle voie, certes, mais une voie encore étroite.

ANDRÉ PASSERON.

## «Il faut proposer aux Français une nouvelle voie»

m. Chirar à declare:

» En août 1976, j'ai observé que
les propositions que je falsais
n'étaient pas prises en considération et que je n'avais donc pas
les moyens de conduire la politique qui me semblait nécessaire
pour la France. J'en ai tiré les
conclusions et j'ai démissionné de
mes fonctions de premier ministre. J'ai continué alors à faire
des propositions notamment dans des propositions, notamment dans le domaine de la politique économique et de la politique sociale, sans, il est vrai, être entendu. Et nous sommes arrivés aux élections législatives de 1978.

» Jai participé alors activement à la campagne. J'ai pris une part essentielle à la victoire de la majorité et j'al sincèrement pensé

Dans son propos liminaire,

M. Chirar a déclaré:

Dans son propos liminaire,

M. Chirar a déclaré:

Dans son propos liminaire,

Dans son propos les plus brefs, à un taux

Dans les propositions propos les plus brefs, à un taux

Dans son propos les plus brefs, à un taux

Dans son propos les plus brefs, à un taux

Dans les propositions propositions et l'elias les plus brefs, à un taux

Dans les propositions propositions de l'ordre de 36 %. Car. si nous

Dans les propositions propositions propositions propositions propositions propositions de l'ordre de 36 %. Car. si nous

Dans les propositions propositions propositions propositions propositions propositions de l'ordre de 36 %. Car. si nous

Dans

litique à la crise économique qui touchait notre pays et que les choses devraient être tranchées choses devraient être tranchées par l'ensemble des Français, à l'occasion du grand débat qui s'ouvrirait en préalable à l'élection présidentielle. Et voilà pourquoi il était dans la logique même de mon comportement politique depuis cinq ans que je prenne la décision d'être candidat aujour-d'hri.

Le changement sans risque

» Mais il y avait à vral dire pas alors, comme si la France ne une deuxième raison et qui tenait au fait que si je n'avals pas pris cette décision, il y a de fortes chances pour que les Français se soient trouvés dans l'obligation de choisir en 1981 exactement comme ils avalent d'i le faire en 1974, c'est-à-dire entre M. Valèry Giscard d'Estaing — dont le bilan à l'issue de son septennat ne conduisait pas spontanément et de raieté de cœur la majorité une nouvelle voie et c'est pour 1974, c'est-à-dire entre M. Valèry
Giscard d'Estaing — dont le
bilan à l'issue de son septennat
ne conduisait pas spontanément
et de gaieté de cœur la majorité
d'entre nous à souhaiter lui
donner un nouveau bail de sept
ans — et M. François Mitterrand,
qu'i n'est pas aujourd'hui différent de ce qu'il était en 1974,
puisqu'il se présente à nos suffrages avec le même programme
et avec les mêmes alliances, et
que, même s'il n'est plus le candidat unique de la gauche, îl ne
peut pas être élu sans recueillir
au deuxième tour la totalité des
suffrages communistes. Etrange
destin que celui d'un grand pays
se trouvant en quelque sorte dans
l'obligation de retarder de sept ans
la pendule de l'histoire, comme
l'expriment la je u nesse de la
France avec ses problèmes nouevaux. Quant à moi, j'ai estimé
qu'il fallait proposer aux Français
une nouvelle voie et c'est pour
la tracer que je suis aujourd'hui
la tracer que je suis aujourd'hui
la tracer que je suis aujourd'hui
candidat. C'est pour leur montrer
que l'on peut réaliser le changement nécessaire aujourd'hui mals
que celui-ci peut s'effectuer sans
risques et des principes qui
depuis vingt-deux ans ont été
ceux de la Ve République. Vollà
pour les raisons.

""> Un mot mainten an t sur
l'esprit. Je dirai tout de suite que
j'entends conduire cette campagne
en excluant totalement to u te
esprit de polémique. J'estime, en
elfet, que la situation de la

destin que celui d'un grand paya se trouvant en quelque sorte dans la pendule de l'histoire, comme s'il ne s'était rien passé depuis 1974. Comme s'il n'y avait pas de 1974. Comme s'il n'y avait pas de 1974. Comme s'il n'y avait pas de polèmique. J'estime, en effet, que la situation de la France est assez grave anjourd'hui pour qu'un homme politique responsable ne se laisse pas aller à des querelles stériles...

Le collectivisme rampant

et qui est aujourd'hui, disons-le, affaiblir et contestée, ceci tenant à une démarche trop hésitante, ceci tenant à une insuffisante fermeté à l'égard des prétentions des uns et des autres et notamment des coviétiques, ceci tenant à une insuffisante de générosité ou d'imagination face aux problèmes du développement des pays pauvres ou des exigences des droits de l'homme bafoués dans tant et tant de pays. La France doit retrouver une volx ferme et claire, à la fois pour défendre sans compromis les intérêts qui sont les siens et pour porter le message de paix et dans le même esprit, les exigences de sa défense et notamment le nécessaire renforcement de ses moyens d'intervention.

3 Le deuxième objectif concerne de qu'exige la démocratie aujour-d'hui. Les temps ne sont pas si démocraties a ouvert la porte suix dictatures. Il fant se rendre compute aujourd'hui que la faiblesse de sa défense a ouvert la porte suix dictatures. Il fant se rendre compute aujourd'hui que la faiblesse de sa défense a convert la porte suix dictatures. Il fant se rendre compute aujourd'hui que la faiblesse de sa défense a convert la porte suix dictatures. Il fant se rendre compute aujourd'hui que la démocraties a covert la porte suix dictatures. Il fant se rendre compute aujourd'hui que la démocraties a covert la porte suix dictatures. Il fant se rendre compute aujourd'hui que la démocraties a covert la porte suix dictatures. Il fant se rendre compute aujourd'hui que la démocraties a covert la porte suix dictatures. Il fant se rendre compute aujourd'hui que la démocraties a covert la porte suix dictatures. Il fant se rendre compute aujourd'hui que la démocraties a fair e des promesses qui ne server pour rendre la politique de participation. 9

ce qu'exige la démocratie aujourd'hui. Les temps ne sont pas si
lointains où la faiblesse des
démocraties a cuvert la porte
aux dictatures. Il fant se rendre
compte aujourd'hui que la démocratie doit s'exercer avec suffisamment d'autorité si l'on veut
préserver la sécurité, la liberté de
nos concitoyens. Il faut, lorsque
la loi est votée, se donner à la
fois la volonté et les moyens de
l'appliquer sans faiblesse.

redonner sa place et son autorité à la France dans le monde, re'rouver la place que le général de Gaulle et Georges Pempidon avaient donnée à notre pays et qui est aujourd'hui, disons-le, affaiblie et contestée, ceci tenant à une démarche tron hégitante. vidus, comme sur l'activité des entreprises, et une opposition qui voit petit à petit se réaliser son programme sans y être pour rien. En bien! il faut interrompre ce processus et rendre la liberté à notre économie, et notamment à nos entreprises, si nous voulons notamment donner ce qui est essentiel. On n'a pas suffisamment compris jusque-là la priorité à la lutte contre le chômage, seuls condition de pouvoir réduire efficacement l'inflation, qui ronge notre monnaie.

ECONOMIE

e Il faut choisir le type d'éco-nomie dans lequel nous voulons

nos concitoyens. Il faut, lorsque la loi est votée, se donner à la fois la volonté et les moyens de l'appliquer sans faiblesse.

3 Le troisième objectif concerne notamment la situation économique. Curieuse situation, en effet, que celle d'un pays où se côtolent, sans s'entendre, une majorité qui brandit en permanence les slogans de liberté, de responsabilité, mais qui laisse, jour après jour, s'insinuer sournoisement une sorte de collectivisme rampant en déve-» En 1974, l'ensemble des prélè-

impots et leurs cotisations sociales.

» Il sera alors tout à fait inutile de se poser la question de savoir s'il convient ou non de voter pour le programme socialiste. Cela se fera inéluctablement. Il faut donc faire de l'ordre de 60 milliante d'économie (le pro-60 milliards d'économie (le produit intérieur est de 3 100 milliards de francs) en deux ans et en commençant par une première étape d'une trentaine de milliards dès cette année.

» Ces 60 milliards en deux ans.

qui doivent impérativement dis-paraître du prélèvement fiscal, ne peuvent être compensés que par une réduction de la dépense.

» Naturellement pas la dépense d'équipement, qui, depuis cinq ans, a été systématiquement sacrifiée. » Naturellement pas la dépense militaire, qui est aux limites de l'insuffisance.

» Naturellement pas la dépense de la dette, puisqu'elle est obli-» Il reste donc deux grands chefs de dépense : la dépense de fonctionnement et la dépense se

d'intervention (235 milliards pour l'une, 189 milliards pour l'autre dans le budget 1981). >

léclare : prises.

« Je demande que chaque mi- » Je propose enfin une accen-

ne sont pas nécessaires et qu'il concentre ses m o y e ns sur les actions indispensables.

3 Je suggère que nous prenions pendant quelques années la règle de ne recruter — chaque année — qu'un nombre de nouveaux fonctionnaires égal à la moitié du nombre de ceux qui prennent leur retraite la même année.

3 C'est un effort, c'est vrai, important, mais c'est une disci-

important, mais c'est une disci-pline à laquelle nous devons bien nous soumettre, ou alors il faut dire tout de suite que nous avons l'intention de laisser sournoise-ment se développer un système étatique et socialiste qui est très étatique et socialiste qui est très exactement le contraire de celui qu'on prétend rejeter par ailleurs dans le discours politique quoti-

Je rechercheral cet effort en diminuant la pression fiscale, essentiellement l'impôt sur le

revenu.

» Je propose que soient totalement exonérés d'impôt sur le revenu tous les foyers fiscaux, au nombre de quelque un million et demi, qui ont un revenu inférieur à 3 300 francs par mois. Je propose, pour l'année 1981, un abattement de l'ordre de 5 % sur l'impôt sur le revenu de l'ensemble des autres contribuables.

» Je propose éralement la sup-

» Je propose également la sup-pression de la taxation sur les d'intervention (235 milliards pour l'une, 189 milliards pour l'autre dans le budget 1981). Pression de la Calation sur les plus-values (loi de 1976), de même que la remise en cause des drotts de succession sur la transmission des petites et moyennes entre-

fice imposable pour les investis-sements. J'attends de cette réducsements. J'attends de cette réduction de la pression fiscale un redémarrage de l'offre et par voie de conséquence, une diminution de la pression sur la monnaie et de l'inflation.

J'en attends aussi la reprise de l'économie.

La cause de l'inflation aujourd'hui dans notre pays n'est pas d'hui dépassées, mais bien le chômage.

Le chômage coûte quelque noiser — et c'est légitime — les chômeurs, sans qu'il y ait la moindre contrepartie en matière de production de biens ou de services. Il n'y a pas d'effet plus inflationniste.

l'offre ou la demande, comme le croient les économistes faisant référence à des doctrines aujourtuation des mesures récemment prises, et qui sont excellentes, relatives à la déduction du benéd'hui dépassées, mais bien le

## Pas d'impôt sur les grosses fortunes

P.M.E. e Il faut d'abord supprimer la taxe professionnelle — 35 mil-liards de francs — et affecter aux communes la contrepartie de cette perta Et donc leur donner, au sein de la dotation globale de fonctionnement, une dotation représentative de la taxe profes-sionnelle indexée sur la TVA. pour qu'elles n'y perdent rien. » Il faut que l'Etat récupère les

sommes correspondantes par une augmentation de deux points de chacun des taux de la T.V.A. » Il y a les contraintes d'ordre y il y a les contraintes d'ordre juridique. Nous ne pouvons plus appliquer aujourd'hul les regles sur les licenciements qui para-lysent toute capacité de recrute-ment. Il faut, de façon contrac-tuelle, les modifier et les adapter.

3 Il y a les contraintes d'ordre financier. Il faut créer un outil moderne de crédit pour les petites et moyennes entreprises et qui soit mutualiste et décentralisé.

3 Il y a enfin les contraintes d'ordre bureaucratique. 3

M. Chirac indique que « dans l'état actuel des choses » il n'est pas favorable à un impôt sur les grosses fortunes puisque l'effort à faire consiste « à diminuer le prélèvement de l'Etat sur le richesse nationale ».

■ LE PLAN e Il n'y a pas de contradiction entre la planification et la libé-ration de l'économie. (...) Nous devons redonner à une planification qui n'est pas bureaucratique et contraignante, mais qui défi-nit des choix et détermine les cheminements pour atteindre les objectifs la place qui doit être

L'EUROPE

« Nous sommes arrivés bien près du moment où nous devrons réexaminer l'ensemble des règles de la construction enropéenne. Je suis favorable à un renforcement des solidarités européennea. mais nous sommes dans une période de l'histoire où de plus en plus s'affirment les nationalités et on ne peut aller à contre-courant de l'histoire. Or le traité de Rome, et c'est là sa terrible faiblesse, ne choisit pas clairement entre

ne choisit pas clairement entre une Europe qui se ferait contre les Etats en les vidant de leur autorité et une Europe qui se ferait par les Etats.

3 En toute hypothèse, et dussé-je prendre des mesures nationa-les, dans le cas où je n'arriverais pas à convaincre nos partenaires de prendre des mesures commu-nautaires, je protégerais notre si-dérurgie, 3

## Restaurer la pratique du référendum

RAPATRIES a Prendre immédiatement un a Prendre immédiatement un certain nombre de mesures techniques qui permettent de rendre plus juste l'action telle qu'elle est actuellement menée : modalités concernant les tiures d'indemnisation et leur négociabilité ; niveau des barèmes, modalités des trecescimes placeurs de l'indemnisation et leur négociabilité ; niveau des barèmes, modalités des trecescimes placeurs de l'indemnisations de l'indemnisation de l'indemnisations de l'indemnisa

successions, plafond de l'indem-nisation.

5 Le moment est venu de presenter au Parlement une nou-velle loi, et qui soit définitive, fondée sur l'application stricte du droit commun. Dott être maintenant votée par le Parle-ment une loi d'emnistie totale et

ment une loi d'amnistie totale et sans réserve.

» Enfin I. y a les Français de confession islamique pour qui un éfort important, en respectant leur identité culturelle et reli-gieuse, bien sûr, doit être fait pour leur meilleure intégration.

• LES INSTITUTIONS e Nos institution ont fait leurs preuves: le souhaite les défendre et, en aucun cas, les modifier, même si, sur tel ou tel point, elles peuvent être améliorées; le pense en particulier à la pratique. Lombée hélas! en désuètude, du référendum, et parti-être que le fout réserver et pout-être. qu'il faut restaurer et peut-être à ce titre d'ailleurs, modifier, tel l'article 11 de la Constitution ou la durée du mandat présidentiel, sur laquelle on peut s'interroger. Mais je suis un défenseur absolu

de nos institutions.

a Jentends qu'ici on là on conteste la vocation du président de la République de condure les affaires du rays. Et bien, je ne m'associe pas à cette fausse quereile. Le président de la République avosit du payal la légiti. blique reçoit du peuple la légiti-mité et le pouvoir de conduire les affaires; il doit l'exercer et l'exercer pleinement. » Naturellement, cela ne veut pas dire qu'il doiv aller dans le détail de l'exécution, oubliant

qu'il existe un gouvernement qui perd un peu de son existence politique; de même pour le Par-lement. Mais cela est une question d'nomme et nou pas une nue un d'institutions.

L'AFRIQUE e Nous sommes liés avec un certain nombre de pays, notamment africains, par des accords de défense. Nous devons être en situation de respecter ce que nous imposent ces accords; et pour cela nos forces d'intervention doivent avoir les moyens nécessairea; elles sont suffisantes en nombre, mais, hélas, elles n'ont pas les moyens de transport qui leur sont nécessaires.

• LE PROCHE-ORIENT

« J'ai émis des réserves sur les accords de Camp David.

» Il n'y a pas de solution au problème du Proche-Orient qui ne passe d'abord par la solution du problème palestinien, c'estadire de l'attribution d'une terre à ce peuple

à ce peuple.

» Il était évident que ces accords allaient diviser la nation arabe; tout ce qui divise la nation arabe n'est pas bon : ni pour elle ni pour nous, de même que tout ce qui divise l'Europe est mauvais pour nous, a

pour nous. » LTRAN

« Dans le conflit Iran-Irak, les torts incombent à l'Iran dans la mesure où pendant des mois et des mois, on a entendu les autorités iraniennes manier l'injure et l'invective permanente à l'égard de leurs voisins, dans la mesure aussi où elles ont cru devoir remettre en cause les accords d'Alger, ce qui, naturellement, ne pouvait finalement que déboucher sur une crise militaire. C'est ce que nous voyons hélas l aujourd'hui.

● Les nouvelles-hebrides « Je parlais de « démarche hésitante », d'« insuffisance de fermeté » et d'« absence de dessein ». Je ne pensais pas seule-ment à l'Afghanistan ou au Tchad. Je pensais aussi aux Nou-velles Hébrides : c'est loin, c'est petit, mais c'était la France. Je regrette profondément ce qui s'y est passé et je crois que ce n'est pas à notre honneur. »

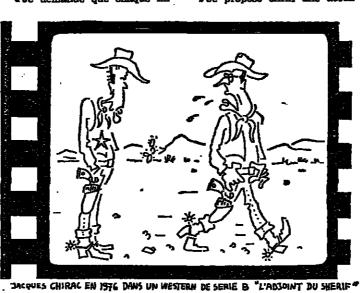

(Dessin de KONK.)

M. FABIUS (P.S.) : M. Deniau [ est un ministre prestidigitateur.

M. Laurent Fabius, porte-parole du P.S., commentant les propos tenus par M. Jean-François Deniau à Antenne 2, lundi soir peniali a Anteinie 2, tilidi soli 9 février, déclare : « Avec M. De-niou, ministre prestidigitateur chargé de la campagne de M. Giscard d'Estaing, la monar-chie giscardienne a tout d'un coup disparu » Il estime que M. Deniau, « nouveau Poniatou-ski de Giscard », a l'« esprit agile », mais « aussi, l'accusation facile » et il relève qu'on n'a « soudain même plus » parlé de « tous ces scandales et ces passe-droits qui entourent le régime ». Après avoir not- le « silence total ide M. Deniant sur le désarro

M. Pierre Mauroy, porteparole de M. François Mitterrand, qui participait, mardi 10 février, à un meeting de soutien en
faveur du candidat socialiste à
l'élection cantonale de Bastia I
(Haute-Corse) fixée au 15 février,
a déclaré : « Le premier mouvement d'un gouvernement socialiste, ce sera de dire : les préjets,
nous n'en voulons plus. L'exécutif sera celui de l'assemblée
régionale ou departementale. »
Après avoir évoque le statut particulier dont devrait être dotée la
Corse, le maire de Lille, qui s'est
déclaré attristé par l'image de Corse, le maire de Lille, qui s'est déclaré attristé par l'image de la République que le gouvernement offre en Corse, a conclu : « Il ne peut pas y avoir de République autrement que dans la défense des libertés. Les barbouzes, on les a assez vues, nous voulons la suppression de la Cour de streté de l'Elat et l'amnistie nour les prisonniers politiques. » pour les prisonniers politiques. »

● Le comité interprofessionnel de déjense des travailleurs indépendants (CID), issu d'une scission du CID-UNATI, de Gérard Nicoud, appelle ses adhérents à s'abstenir on à voter blanc aux deux tours de l'élection présidenperfections. Les crises économi-ques font brusquement apparaître, jusqu'à les rendre insupportables, tous les défauts d'un système.

il y a quelque temps, à proposer un impôt sur la fortune, puis un appui sans précédent à l'inves-tissement — eût été mieux inspiré en évoquant d'autres formes d'In-

tervention de l'Etat ou d'autres domaines, dans lesquels le puis-sance publique pourrait utilement

De nombreux besoins que la société industrielle et urbaine a fait naître, ne sont pas satisfaits : la protection de l'environnement, des sites, des monuments, l'urba-

d'action, pour ne pes dire d'inter

(Suite de la première page.) Telle est l'analyse faite par le maire de Paris, qui propose e-comme le président des Etats-Unis — de diminuer progressi-vement les impôts et les coti-

rement les impôts et les coti-sations sociales, qui seralent ramenés à 40 % de la richesse nationale (ce qui représenterait 60 militards de francs d'abat-tements) puis, dans un deuxième temps, à 36 %, taux juge « rai-sonnable ». Solutions proposées : baisse de l'impôt sur le revenu, baisse des droits de succession pour les petites et moyennes entreprises, suppression de la taxe professionnelle.

Les nropos de M. Chirac pial-

taxe professionnelle.

Les propos de M. Chirac plairont à une certaine clientèle
comme ont plu ceux des libéraux
qui, aux Etats-Unis, ont lancé,
depuis quelques années, campagne sur campagne contre les
impôts avec le succès que l'on
sait. M. Reagan avait fort bien
repris la balle au bond lors de sa
campame électorale, ses conseilrepris la balle au bond lors de sa campagne électorale, ses conseil-lers théorisant ce que peut avoir de négatif, sur le dynamisme d'une économie, les excès d'un-pôts et de dépenses publiques. L'économiste Laffer a traduit cela en cour bes, impressionnances

Mme Thatcher ne dit pas autre chose en Grande-Bretagne, et les Suédois manifestent par leur comportement quotidien qu'au-delà d'un certain seuil d'imposition le citoyen-contribuable re-fuse de payer et passe à la fraude. Il en va de même pour les entreprises qui, de plus en plus, produisent « au noir ».

L'économie immergée n'est pas sculement le fait de l'Italie. Elle représenterait aux Etats-Unis, selon les évaluations les plus sérieuses, entre 15 et 20 % du produit national. Un chiffre considérable. Que ce soit aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Sude en Fernne parteur con en Suède, en France... partout on retrouve les signes, voire les ma-

sifs, son interventionnisme pe-Incontestablement, M. Chirac adapte son style 3 un courant de pensée dominant. Reste que si son passage à l'hôtel Matignon s'était traduit par des contrôles moins nombreux sur les prix (qui n'étaient pas libres comme ils le sont maintenant) et sur les revenus des contribuables, la pression fiscale qu'il dénonce maintenant ne s'en était pas moins fortement accrue sous sa houlette, passant de queique 36 % en 1974 à 37.5 % en 1975 et à plus de 39 % en 1976.

Porté par la vaque

Ces questions ne doivent pas être exagérément simplifiées, et les conséquences plus ou moins lointaines des solutions proposées ne doivent pes être éludées. Les Français ont supporté — assez allégrement — le poids et le prix des interventions de l'Etat aussi longtemps qu'une forte croissance iongremps qu'une forte croissance économique a permis de financer dans la facilité notre système de protection sociale et le coût d'équipements collectifs de plus en plus nombreux et chers.

Il y a six ans, une nouvelle période a commencé avec le très fort renchérissement des prix des matières premières. Elle prest pas

matières premières. Elle n'est pas près de se terminer et rend dif-ficile — peut-être impossible — pendant des années de retrouver les taux de croissance économiles taux de croissance économique d'antan. L'exemple du Japon — pays dynamique s'il en fut — dont le taux d'expansion est revenu de 10 % à 5 % l'an, est là pour le prouver. La stagnation ou la faible croissance économique ne produisent plus ces merveilleuses rentes fiscales que, chaque année, l'Etat engrangealt sur le dos des particuliers, qui ne s'en apercevaient guère. Le prix de notre sécurité, de notre système social et médical, le coût de nos villes et de nos équipements collectifs, sont maintenant durement nifestations, d'une même hostilité ressents. Comme le sont toutes envers l'Etat, ses appétits exces- les injustices, les excès, les im-

Ce qui s'est passé au R.P.R. ne modifie pas ma ligne de conduite, déclare M. Debré

apporté à la candidature de M. Jacques Chirac ne « modifient en rien - la ligne de conduite adoptée par M. Michel Debré. L'ancien premier ministre l'a fait savoir, mardi 10 février à Dijon,

où il a présidé une réunion publique. Huit députés R.P.R. ou apparentés ont pris position, ce même jour, pour M. Debré, ce qui porte à quarante et un le nombre des parlementaires qui ont signe un appel en sa faveur (1). Si l'on ajoute M. Jacques Chahan-Delmas, qui s'est prononcé pour la candidature du député de la Réunion, sans signer cet appel, et M. Debré lui-même, cela forme un groupe de quarantstrois - calqué sur celui qu'avait constitué M. Jacques Chirac en 1974 pour appuyer la candidature de M. Valéry Giscard d'Estaing contre celle de M. Jacques Chaban-Delmas.

M. Debré a indiqué, mardi 10 février a Dijon, qu'il poursui-vra « jusqu'au bout » le « combat » qu'il a engagé pour l'élection pré-sidentielle. Le soutien dont a bénéficié M. Jacques Chirac est, a son avis, « une prise de post-tion d'un congrès, pas du R.P.R.». tion d'un congres, pas du R.P.R.».

« Je savais à l'avance, a-t-il dit,
que je me heurterais à des obstacles, que je traverserais des péripéties. Ce qui s'est passé ne
modifie en rien ma ligne de
conduite. (...) Je n'ai demandé l'investiture de personne, car c'est un abaissement de la fonction que d'être le candidat d'un

L'ancien premier ministre estime d'antre part que l'applica-tion du programme de M. Mitthere and programme de M. Mit-terrand conduirait à l' a anar-chis » économique et politique. « Il tourns le dos au redresse-ment. Quand M. Mitterrand parle de salut, c'est un mot », a-t-il

M. Debré a également com-Claude Pringalle (Nord, suppléant de M. Jacques Legendre). Pierre Sauvalgo (app. R.P.R., Alpes-Maritimes).

Auparavant, vingt-huit députés et cinq sénateurs avaient apporté leur soutien à M. Debré II d'agit, pour les députés. de M.M. Jean-Louis Beaumont (n.insc., vis-de-Marave). Pierre de Benouville (app. R.P.R., Faris). Heury Berger (Côte-d'Or). Emile Bizet (app. R.P.R. Manche), Jean Boinvilliers (Cher), Jean Castagnou (Indre-st-Loire), Jeaques Cressard (Ille-et-Vilaine). Jacques Cressard (Ille-et-Vilaine). Claude Eymard-Duvernay (app. R.P. R. Ches-dur-Nord). MM. Maurice Druon (Paris). Claude Eymard-Duvernay (app. R.P. R., Man-Feyrefitte). Jean Foyer (Maine-et-Loire), Henri de Gastines (Mayenne), Pierra Godefroy (app. R.P.R., Man-Che), Yves Guéns (Dordogne), Olivier Guichard (Loire-Atlantique), Jean Hamelin (Ille-et-Vilaine, suppléant de M. Yvon Bourges), Bené La Combe (Maine-et-Loire), Bernard Marie (Pyrénées-Atlantiques). Henri Marie (Pyrénées-Atlantiques). Henri Marie (Pyrénées-Atlantiques). Henri Marie (Spp. R.P.R., Cher, suppléant de M. Jean-Prançois Deniau, U.D.F.). Landem Neuwirth (Loire). Claude Rouse Sourdille (Ardsunes). Martial Taugourdeau (Eure-et-Loire), Christian Gauter (Saine-et-Loire), Christian de La Malène (Paris), Roger Moreau (Indre-et-Loire), Georges Repiquet ( menté le comportement de cer-tains élus et des dirigeants du parti communiste à l'égard des travailleurs immigrés « Le parti communiste dessert la France, entill déclare. Il est vrai que dans la situation économique et sociale autuelle, notre pays ne peut plus faire appel à une main-d'œuvre étrangère. Les dispositions gouvernementales des-tinées à arrêter la vonue de travailleurs étrangers sont dans la

● Le bureau de l'Association des résidents de l'Ecole centrale nous demande de préciser dans quelles conditions s'est déroulée la confèrence donnée à l'Ecole centrale par M. Debre le 3 fé-

viler:

à La conférence-débat a duré

à peu près deux heures, et au
milieu de celle-ct un fet malodorant a incommodé une partie
de l'assemblée, tandis que deux pétards interrompaient l'ancien premier ministre quelques secon-des. (...) Une impression fausse sur la sérénité et l'intérêt des débats que nous organisons serati extrêmement préjudiciable et dommageable à notre association.» [Sur la loi d'une dépèche de l'A.P.P., « le Monde » daté du 5 tévrier avait évrit « ... M. Debré a déclaré (...) au milleu des pétands des boules puantes lancées par ses jeunes auditeurs... >1

lectifs, sont maintenant durement

norme des choses. Mais la situanome des choses. Mas la sura-tion des travailleurs qui sont en France depuir des mois, des années est différente. Nous n'avons pas à prendre des mesu-

res de jorce à leur égard. Ce n'est pas dans la tradition française. » MM. Robert Poujade, député R.P.R. de Côte-d'Or. maire de

Dijon, ancien ministre, et Mau-rice Lombard, senateur de la Côte-d'Or, ont déjeuné en compagne de M. Debré et assiste, au premier rang du public, au

meeting qui a réuni neuf cents

(1) Les huit députés qui ont décidé d'apporter leur soutien à la candidature de M. Debré sont MM. André Forens (app. R.P.R., Vendée). Paul Le Ker (ille-et-Vilaine, suppléant de M. Michel Cointat). Jean-Louis Massoubre (Somme). Roiand Nungesser (Vaide-Marne). Bené Pailler (Sarthe, ancien suppléant de Joël Le Theule, décédé). Etienne Pints (Yvellnes, qui fut le suppléant de M. Alain Peyrafitte en Seine-et-Marne). Claude Pringalle (Nord. suppléant de M. Jacques Legendre). Pierre Sauvaigo (app. R.P.R., Alpes-Maricimes).

personnes environ à Dijon.

aux États-Unis, des villes souvent mal entretenues, des transports en commun peu efficaces ou la privatisation de nombreux services (ceux de la santé en particulier). Faut « ll. d'autre part, pour comprimer ces « dépenses de fonctionnement » dont parle M. Chirac, moins payer nos fonctionnaires, ne plus garantir le maintien de leur niveau de vie ou en diminuer le nombre comme est en train de le faire M. Reagan? Il n'est pas sûr que le service public si justement critiqué y gagnerait en qualité.

Ne brûlons pas trop vite aux Ne brûlons pas trop vite aux apporté depuis cinquante ans l'in-tervention de l'Etat dans la vie économique et sociele. Un Etat dont le général de Gaulle, faut-il le rappeler, avait consolidé la puissance et élargi les moyens en procédant aux nationalisations de la libération.

ALAIN YERNHOLES.

L'ATTITUDE DES SYNDICATS

## Le danger de mélanger les genres

M. Georges Seguy présidait, mardi soir 10 février, le meeting organisé par le P.C.F. an parc de Choisy. Certes, il était là en qualité de membre du bureau politique de son parti. Mais ce serait faire bien peu de cas de la personnalité du secrétaire général de la première centrale ouvrière de ce pays que de prétendre que les participants réunis autour de la tribune pouvaient dissocier l'image du leader politique de celle du numéro un de la C.G.T.

Il n'est d'ailleurs pas le seul, Jusqu'à les rendre insupportables, tous les défauts d'un système.

M. Chirac devrait pourtant prendre garde à ne pas pousser trop loin un avantage d'autant plus facilement obtenu que la gauche s'obstine à proposer — malgré les changements qui bouleversent le monde — des programmes économiques massivement chargés de dépenses, qu'il faudrait bien financer par des impôts supplémentaires. En se faisant l'écho en France de thèses très conservatrices — fussent-elles venues de l'étranger, — M. Chirac gaspille peut-être la chance d'incarner une solution réformatrice crédible. Plutôt que d'insister sur le poids excessif des prélèvements de l'Etat, le maire de Paris — qui soit dit en passant n'hésitait pas. il y a quelque temps, à proposer un invient sur le forture puis par le le contract de l'autent par le contract pour le par le pour le pour par le pour par le pour par le pour par le pour

Il n'est d'allieurs pas le seul, dans la centrale de la rue La Fayette, à prendre position avec éclat, tout en feignant de laisser eciat, tout en feignant de laisser au vestiaire sa casquette syndicale pour donner libre cours à sa fer-veur politique. Il en va de même, pour ne regarder que les «étoiles de première grandeur», avec les deux autres membres du bureau de la Confédération appartenant, eux aust aux instances supérieude la Confederation appetrements aussi, aux instances supérieures du F.C.F.: MM. Henri Krasucki et René Le Guen (celui-ci étant également secrétaire général de l'UGICT — Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens C.G.T.).

Le premier ne manque pas une occasion, sur les ondes ou ailleurs, de proclamer sa foi

A l'Assemblée nationale

nisme, l'éducation sous toutes ses formes, la gestion des collectivités locales et de leurs équipements, la sécurité, puisque c'est la nous M. ANDRÉ LAJOINIE dit-on, une grave préoccupation de l'époque. Tout cela implique certainement de nouvelles formes SUCCÈDE A ROBERT BALLANGER COMME PRÉSIDENT vention.

Nest difficile de penser que les
Français accepteraient, comme
aux États-Unis, des villes souvent DU GROUPE COMMUNISTE

M. André Lajoinie, membre du bureau politique du P.C., a été « unanimement désigné », par les députés communistes réunis mardi députés communistes réunis mardi matin 10 février à l'Assemblée nationale, comme président de groupe. M. Lajoinie, qui occupait les fonctions de vice-président du groupe communiste depuis son entrée à l'Assemblée nationale comme élu de l'Allier en 1978, succède à Robert Ballanger, décédé le 26 janvier dernier (le Monde du 27 janvier).

[Né le 26 décembre 1929 à Chas-teaux (Cortèze), M. André Lajoinie, exploitant agricole, a adhéré an comité central en 1972, il siège depuis 1976 au bureau politique et Il est responsable depuis cette date de la section agricole du parti. Devenu directeur de l'hebdomadaire c la Terre a en 1977, André Lajointe est élu, en mars 1978, député de la trolsième circonscription de l'Allier, M. Lajoinie est depuis lors membre du conseil régional d'Auvergne.] politique; et le second, pour ne citer que cet exemple, avait déjà signé, au mois de décembre. l'édi-torial d'Avancées, « journal des ingénieurs, cadres et technicieus du P.C.F.», dans lequel il affir-mait que « la candidature de Contres Marchais I est une Georges Marchais [...] est une nécessité absolue ».

Lorsque la «couleur» est aussi catégoriquement — pour ne pas dire agressivement — amoncée, l'équivoque ne devient-elle pas franchise?

Là - dessus, les opinions ne accordent guère du côté des deux s'accordent guère du côté des deux chefs syndicaux dont on connaît l'appartenance au P.S., mais qui se gardent de s'engager ouvertement. C'est ainsi que M. Edmond Maire s'étsit écrié au mois de décembre : e St Georges Séguy appelle à voter Marchais, ce sera un abus de pouvoir. Le secrétaire général de la C.F.D.T. faisait éc ho aux protestations qui fusaient ça et là, dans la C.G.T., après le soutien à peine vollé que ses dirigeants avaient décidé d'apporter au P.C.F.

Or M. Bergeron, quant à lui,

Or M. Bergeron quant à lui, s'est contenté de dire que « Ségny ne trompe personne » quand il spécifie qu'il parle en tent que communiste et non en qualité de cégétiste.

Dissonances à la C.G.C.

Sur ce terrain glissant. la C.G.C., mettant entre parenthèses les affinités d'une partie de ses troupes avec les divers courants de la majorité, avait en pouvoir innover en lançant son propre candidat dans la course élyséenne. Certes, elle n'espérait pas que celul-ci franchirait la ligne d'arrivée les bras chargés de fleurs. Mais la centrale des cadres n'avait nas prèvu oue les cadres n'avait pas prèvu que les cactus allaient surgir si nombreux.

La préparation des cétats géné-raux » avait, tout au long de l'année 1980, fait oublier les querelles internes et consolidé
l'homogénéité autour du président Jean Menu. M. Marchelli,
président de la fédération de la métallurgie et secrétaire général adjoint de la confédération des cadres, avait mis sa fougue habituelle au service de la préparation de la « convention » qui, le 7 novembre, avait adopté à la quasi-unanimité le principe de la

présentation d'un candidat. Paradoxalement, c'est à partir de cette unité retrouvée que de nouvelles dissonances allaient apparaître, à mesure que les militants mesuralent les ambi-guités de leur tactique... et la modestie de son impact sur le président de la République, le gouvernement et le C.N.P.F.

Les V.R.P., le 30 janvier, ont Les V.R.P., le 30 janvier, ont été les premiers à faire savoir que leur congrès, d'une seule voix, se prononçait contre la présentation du porte-drapeau de la C.G.C. Après s'être contenu pendant dix jours, M. Marchelli, à son déjeuner de presse du 10 janvier, a céclaté à : « La position des V.R.P. est une maladresse inconfestable, a-t-il dit. Elle n'engage qu'eux-mêmes. Toute déclaration prématurée diminue la capacité de la C.G.C. à négocier ses revendications. Nous sommes capacite de la CIII. à négotier ses revendications. Nous sommes la seule organisation à pouvoir engager le dialogue avec le gouvernement.

> La « base » dispose de deux umes

Mais la critique de M. Mar-chelli implicitement, visait aussi M. Jean Menu qui n'a rien fait pour désapprouver M. De Santis, président des V.R.P. et délégue général de la C.G.C. Et cette stillande montre assez que porter attitude montre assez que nombre de militants ont maintenant le sentiment de ne brandir qu'un sabre de bois.

Certes, il n'est pas dans le tem-pérament de M. Marchelli d'en convenir. Aussi, quatre heures après sa diatribe contre les V.R.P., le président des « métallos », en quittant le ministre du travail qui venait de mettre au point le pacte pour l'emploi des cadres, a-t-il exprime tres haut sa satis-faction. Ce triomphalisme indique-t-il

que la C.G.C. risque de revenir aux temps où M. Marchelli ne se lassait pas de souffier le chaud et le froid ? Le dernier mot, évidemment.

appartient à la chase », cette base dont M. Maire (pour ne citer que lui) considère qu'elle est peu influencee, au moment du vote par les orientations affirmées ou non, des états-

affirmees ou non, des états-majors syndicaux. Et l'adhérent ou le sympathi-sant dispose des deux urnes pour s'exprimer: celle du scrutin pour les «législatives» ou les « présidentielles » et celle d'où sortent les délégués syndicaux ou les étus sur cognités d'entrante. les élus aux comités d'entreprise. En 1978, le forcing de la C.G.T. lui a valu une hémorragle dont elle n'est encore pas remise. La C.F.D.T. reconnaît un effrite-ment qui, pour être plus faible. n'est toujours pas colmeté trois ans plus tard.

En revanche, pour F.O. et la C.F.T.C. ce fut la «divine surprise > des prud'homales. Révolutionnaire ou non, le mouvement syndical risque gros à mélanger les genres.

JOANINE ROY.

## DÉFENSE

#### Mort du général Claude Vanbremeersch ancien chef d'état-major des armées

Quinze jours après avoir demandé à être relevé de ses fonc-tions pour raison de santé, le général d'armée Claude Vanbre-meersch, ancien chef d'état-major des armées, est mort, mardi après-midi 10 février, à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, à l'âge de soixante ans.

Le 3 fevrier dernier, le président de la République, qui s'était rendu à son chevet, lui avait remis l'ordre du jour aux armées qui lui exprimait la reconnaissance du gouvernement français

Saint-Cyrien de la promotion Amitié franco-britannique de 1939, Claude Vanbremeersch sert 1939, Claude Vanbremeersch set dans l'injanterie jusqu'à son congé d'armistice en 1942. Il entre alors dans la Résistance et, arrêté par la Gesiapo en août 1943, il est déporté au camp de Buchenwald de décembre 1943 à april 1945, dats à laquelle il reprend du service, comme officier de linison auxèe de la cier de liaison, auprès de la grande unité américaine qui avail libéré le camp. Aide de camp du général (futur

> L'INDONÉSIE ACHÈTE A LA FRANCE DES BLINDÉS LÉGERS **ANTICHARS**

Djakarta (A.F.P.). — Le minis-tre indonésien de la défense, le général Mohammad Jusuf, a an-noncé, mardi 10 février au Parlenonce, mardi 10 février au Parke-ment, que l'Indonésie avait décidé l'achat à la France de blindés légers, qui lui seront livrés dans les prochains mois.

Il s'agit de blindés légers AMX-10 équipés d'un canon de 90 mm pour la lutte antichars, la reconnaissance et l'appui, et de véhicules légers chenillés VPX-110 pour le combat anti-chais, la surveillance du champ de balaille et le soutien-feu de

de bataille et le soutien-leu de troupes. [L'Indonésie a délà acheté à l France des chars légers de combat AMX-13, des hélicoptères Fuma et Alonette, des patroullieurs capides lance-missiles antisurface et trois

avions de transport Transail.]

Né le 3 janvier 1921 à Paris, maréchal) de Latire de Tassigny. Claude Vanbremeersch sert des novembre 1948, en Indochine où novembre 1948, en Indochine où il effectuera plusieurs séjours. Après un stage à l'Ecole supérieure de guerre, Claude Vanbremeersch commande, en 1959, le 27° bataillon de chasseurs alpins en Kabylie (Algérie) et il sert ensuite, comme lieutenant-colonel, à l'encadrement de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cur.

Chet de la section « moral-

information » à l'état-major de l'armée de terre de 1963 à 1965, le colonel Vanbremeersch comle colonel Vanbremeersch commande en 1966 le 35 régiment
d'infanterie mécanisée de Belfort. D'i recteur des études à
l'Bcole supérieure de guerre ae
1968 à 1970, il est promu général
de brigade et commande, de 1970
à 1972, la 1 brigade mécanisée
à Sarrebruck (Allemagne fédérale). Le général Vanbremeersch
devient sous-chef d'état-major
de l'armée de terre et, avec le
grade de général de division, il
prend le commandement de la
3 division à Fribourg (Allemagne grace de general de aussins, a prend le commandement de la 3º division à Fribourg (Allemagne fédérale) en septembre 1974.

Camarade de promotion à Saint-Cyr du général Guy Méry, il lui succède, en juillet 1975, comme chef de l'état-major purticulier de la présidence de la République et a est élevé au rang et à l'appellation de général de corps d'armée en avril 1976, Général d'armée, en juillet 1979, il est nommé commandant la l'a armée avant de prendre, le 30 juillet 1980, les fonctions de chef d'état-major des armées en remplacement du général Méry.

Titulaire de la croix de guerre 1933-1945 et des T.O.E., le général Vanbremeersch était grand-officier de la Légion d'honneur.

## Six nouveaux modèles de navires de guerre dans la marine soviétique

domadaire « Cols bleus », édité par l'état-major de la marine nationale, donne des précisions sur six nouveaux types de bâtiments de guerre récemment apparus dans la marine soviétique, parmi les-quels deux croiseurs et deux

Sous-marins.

Selon la revue, le croiseur nucléaire lance-missiles Kiror appartient actuellement à la flotte de l'Arctique, « Avec son déplacement de 22 000 à 24 000 tonnes, ce bâtiment est sans conteste le plus grand croiseur en service dans le monde », estiment les rédacteurs de Cols bleus, qui détailent ensuite l'armement du navire : vingt missiles antisurface SS-N-19, des missiles anti-aériens SAN-6 et SAN-4, deux tourelles de 100, des canons multitubes de 20, des armes de lutte anti-sous-marine et trois lutte anti-sous-marine et trois

hélicoptères.
On ne dispose, à l'heure actuelle, que d'informations fragactivelle, que d'informations frag-mentaires sur le missile anti-surface SS-N-19 qui est apparu sur le Ktrov et, probablement, sur un sous-marin. Il s'agiralt d'un missile d'une portée supé-rieure à celle du système SS-N-12 mis en œuvre sur le porte-aèro-nets Kiev ou sur des sous-marins et dont la portée serait de 300 miles (euviron 560 kilomètres) miles (environ 560 kilomètres).

Cols bleus donne aussi des pré-cisions sur un autre croiseur, le Sooremennyi, de 7 000 tonnes dont « la vocation prioritaire semble être anti-surface». « Son arme-ment, est-il indiqué, comprend des missiles SS-N-9 anti-navires, des SAN-7 anti-aériens, quatre tourelles de 130, des canons et un héticontère. »

L'hebdomadaire ne donne au-cune explication sur la présence

Le dernier numéro de l'heb-lomadaire « Cols bleus », édité coptères. On peut néanmoins sationale, donne des préci-sions sur six nouveaux types sile en voi et, ainsi, conribuer à en accroître la portée.

A propos des nouveaux modèles de sous-marins, Cols bleus reprend en partie, en les comple-tant, des informations données précédemment de source américaine sur le Typhoon et l'Oscar,
« Le Typhoon est un sousmarm nucléaire lance-missiles
dont le deplacement atteindrait
environ 20 000 tonnes en immersion, soit 1500 tonnes de plus que les Ohio américains. Ce serait donc le plus grand sous-marin du monde. Son armement compren-drait une vingtaine de missiles stratégiques d'uns portée de 7000 à 8000 kilomètres avec une charge militaire de trois à quatre têtes à trajectoire indépendante. L'Oscar est un sous-marin nu-cleatre d'attaque d'environ titude à attaque d'enpron 11 000 tonnes en immersion, por-teur d'une vingtaine de missiles tactiques anti-surface. Selon cer-tains, note Cols bleus, il s'agi-rait d'une extrapolation des sous-marins nucléaires d'attaque du tune Roba II nectsus d'attaque du

type Echo II porteu: de six mis-siles SS-N-12 de 700 kilomètres de portée. » Les de ux autres bâtiments soviét. Les observés sont un sous-marin de sauveiage, l'India, et un navire-hônital 1000. marin de salveiage, l'India, et un navire-hôpital. l'Og.
Selon l'état-major français on a compté pour la seule année 1979. l'entrée en service dans la marine de guerre soviétique de quarante bateaux de combat différents, représentant un tonnage de 100 000 tonnes environ, soit le tiers du tonnage de combat total de la marine française.



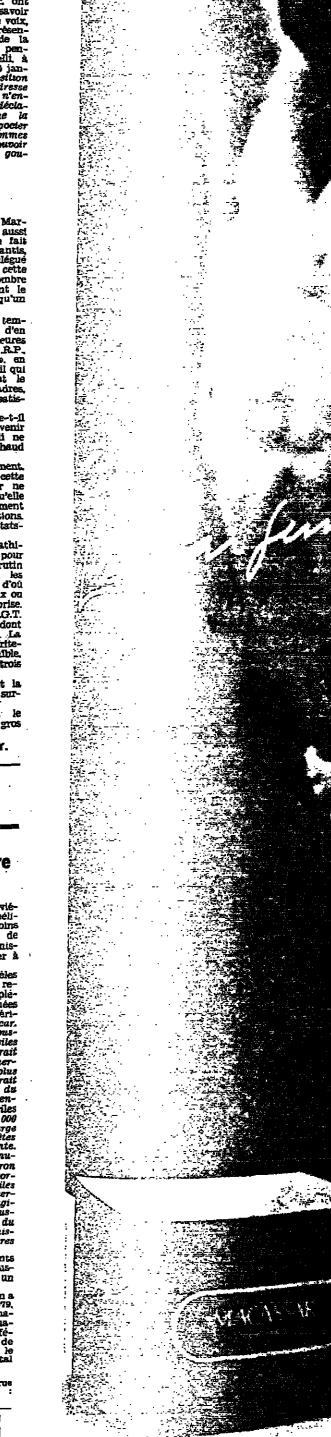



••• LE MONDE - Jeudi 12 février 1981 - Page 9

## S SYNDICATS

# langer les genes

Les VIIIIs été les promis que tentronnes se promonage fation du pro-

se pronontalitation Cu pro-C G.C. Apres a dant dux so so son déseuner

fatton ----cananti 65

and services of the control of the c

 $(\Delta_{\rm st}, \Delta_{\rm st}, \Delta_{$ Correction of the control of the correction of t

\$7.76× 3.11.

La « basa . / spose de de ... - es

The same of the sa

1000

. .

100 m

107.

. ::::

second, pour ne mple, avait déju décembre, l'édi-s, a sournei des s et techniciens leque! il affircondidature de

is [...] es! une stieur s est aussi - pour ne pas nt - apponem. levient - elle pas

s opinions ne da coté des deux dont on connait n P.S. mas qui mgager ouver e-que M. Edmond ne su mois ce Georges Section Marchais, ce se a in a Le secretaire
CFD.T. faisa's
refestations cui
dans la CGT.
à peine voils que
avsient decis.
CP.

me, quant à lui, dire que « Segur onne » quand l non en qualite

à la C.G.C. ain channer 't entre parentales.

STATE OF POSTER OF STATE OF THE POSTER OF TH the green than the control of the co I dos retains geneset six meng de
t province non one
et offennen
all bistoren
feneralier none
metromier one
metromier one
metromier one
puls en forum.
Triang de la province
vorsetention e eur des métalla gépa-Rus on four triple de la protavonréntion : qui 
avoit adopte à us 
be principal de la cui. D.T.

on continue. THE STATE OF THE S palent op amble to the total transition of the total t

aex modèles de navires la guant lans la marine sovietio :

numéro de l'ach-**िक्षों के केट**ल १० वर्ग संस् the spile in the new CENTRE CON TOTAL mademant to prointe de guerro Apparus cale is dama become Toisfur. C. Crub

THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH 1.据1数0、30% 30%。 图像 2009度 5000000 Tenne content of Tenne of the Fa. Guitten. te Bereiten THE PARTY OF THE P

MANA Q CONTR a .... Figure 19 Comments of the comment of I triberge do S. erian divisioners dag weiger die and said the life The section of Monte of the last

್ಷ**ಕ್ಷಣ ಪ್ರಕರ್ಣ** ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಡ

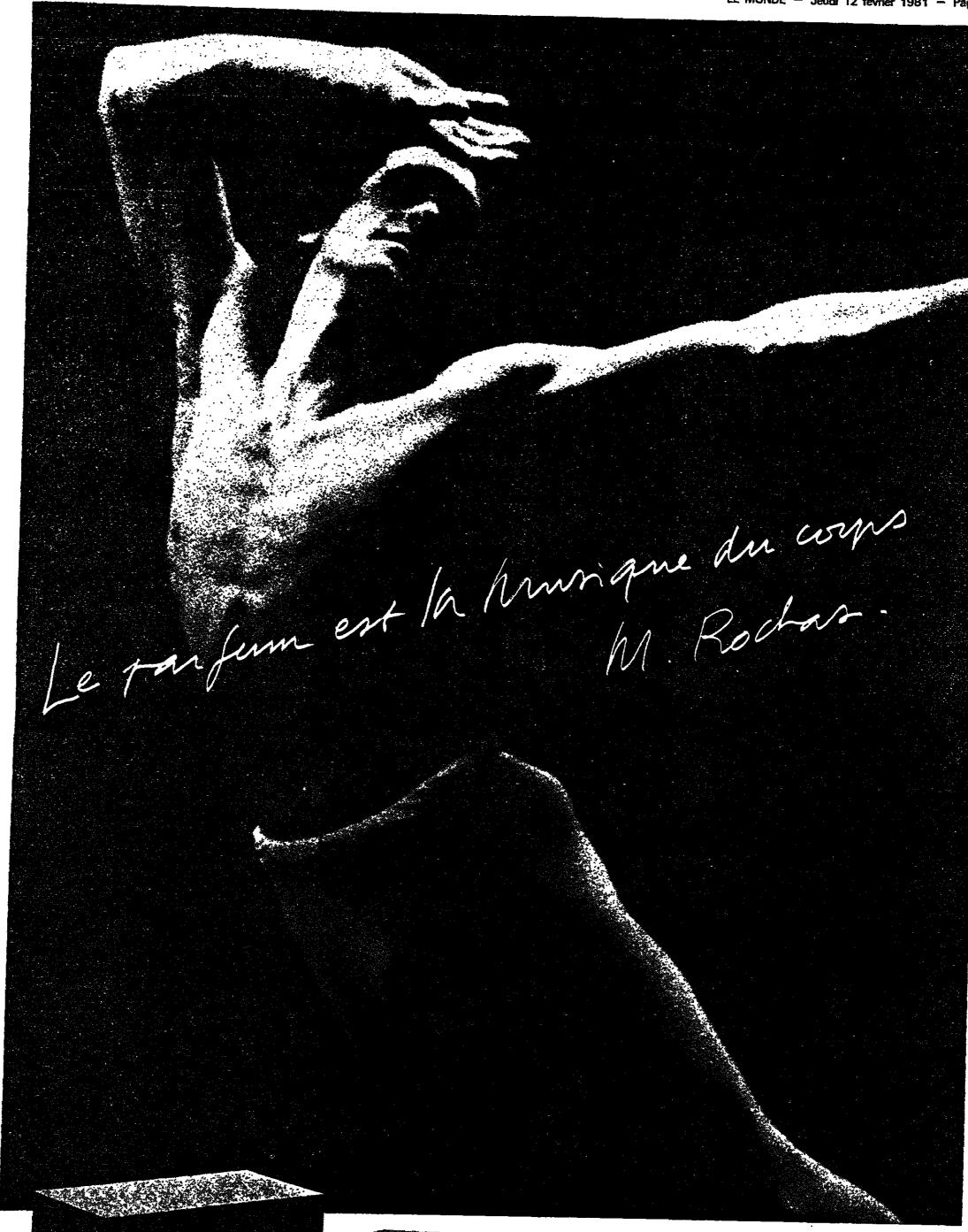



ROCHAS

**PARIS** 

and the Cartier

かいた であった。 いたの識(過ぎかた) こったが。 真り集 つ いまい、 かっこうれの概念

To server the triber

ா எய வக்கு இரு

فيعا وأحروا أأرجه

le des ende d'analyses médic a supraente de 237 % en dix

déclare M. Georges Marchais

L'affaire de Montigny-les-Cormeilles, dont le maire communiste. M. Robert Hue, avait annoncé au cours de la semaine dernière la création d'un comité anti-drogue et soutenu la décision des militants communistes de publier un tract dans lequel une famille marocaine de la cité de l'Espérance, sur sa commune. était nommément désignée, a entraîné, mardi 10 février, de nom-

Les députés communistes réunis, mardi, à l'Assemblée nationale ont adresse un télégramme de soutien au maire de Montigny. Ils ont également manifesté leur intention de déposer une propo-sition de loi pour « une lutte rigoureuse contre la droque au triple plan préventif, repressif contre les pourvoyeurs, et curatif ».

contre les pourvoyeurs, et curatif ».

M. Georges Marchais, candidat communiste à l'élection présidentielle, qui participera, vendredi 20 février, à Montigny à un meeting sur les problèmes de la drogue, évoquant la lutte contre la toxicomanie, a déclaré à la presse : « C'est une jutte de masse. Nous ne pouvons pas nous en remettre à la police, pour une raison majeure : la police connett les trafiquants, les gros bonnets, bien sur mais égulement les patite trafiquants.

» Nous apons des exemples très

» Nous avons des exemples très concrets de lycées, par exemple, où des parents ont surpris des gens en train d'essayer de vendre de la drogue. Nous avons des exemples très précis où ces parents ont prévenu la police. Celle-ci n'a rien fait et, quand elle est contrainte d'arrêter des pourvoyeurs, quelques heur es après ils sont libres et poursuivent leur sinistre marché (...).

» Ceux qui tirent profit du commerce de la drogue doisent savoir que désormais dans nos villes, dans nos cités, la population ne laissera pas jaire. » Nous avons des exemples très

tion ne laissera pas faire.

» Chacun son camp. Que ceux qui choisissent la drogue, les gros bonnets. les trafiquants, aillent avec eux. Nous, nous sommes avec la feunesse, avec les travailleurs avec la population de nos villes qui veulent mettre un terme à ce fléau.

« Ceux qui s'imaginent nous impressionner par leur tapage, a ajouté M Marchais, ne nous im-pressionneront pas du tout. Il en sera de cette question com en a été de celles des travailleurs immigrés. Nous appliquerons notre politique, telle que nous l'avons démocratiquement détrible dons nos congrès, et nous l'applique-rons sans déjaillance et sans nous laisser intimider par qui que ce soit. A chacun les siens »

Au sujet de l'affaire de Montigny, comme on demandait an secrétaire général du P.C.F. s'il disposait de preuves contre la famille marocaine mise en cause, il a répondu: « Vous cavez bien que le P.C.F. n'a pas l'habitude de poser les problèmes comme il le fait sans disposer de dossiers colles solides et hen établits : Au sujet de l'affaire de Montisurs, solides et bien établis.»

M. Marchais a ajouté : « Si le M. Marchais a ajouté: a Si le maire de Montigny n'avait pas agi comme il l'a tait, il n'aurait pas honoré le mandat que lui a conjié la population de sa ville. J'ai dit que je ne trunsigerai jamais avec Gescard, c'est valable pour tous les éius communistes. Celui qui transigerait avec le pouvoir ou avec les conséquences désastreuses de sa politique faillirait au mandat qui est le sien. rait au mandat qui est le sien.

ran au mandat qui est le sien.

3 La drogue dit-on, est un probième de société, un problème de
civilisation Pour moi, c'est un
problème simple. Il y a, d'un côté,
les gens qui s'enrichissent avec la
drogue et, de l'autre côté, des
malheureux qui sont victimes de
la crise de la société, qui cherchent un rejuge à des problèmes
réels, éducation, emploi, métier.
Ils cherchent un rejuge dans la
drogue. 3

«C'est à mettre au compte du septennat de M. Giscard d'Es-taing. On protège le président de petite commune qui a fait hon-neur à ses responsabilités.»

#### M. BEULLAC: je suis d'accord avec le P.C. quand il part en guerre contre la droque mais...

M Christian Beullac ministre de l'éducation interrogé, mardi 10 février, sur France-Inter a déclaré : « Je dis fermement que les feunes doivent savoir qu'on ne peut s'engager sur la pente de la drogue, car elle est vertigineu-sement dangereuse. » « Cela dit, a-t-il précisé, en ce qui concern le P.C., je suis d'accord avec le P.C. lorsqu'il pari en guerre contre la drogue. Mais les occasions de prendre position contre la drogue ne doivent pas conduire à un mauvais langage. Autre-ment dit, la dénonciation des

● «SAF m/ormations » est le nom donne par le Syndicat des avocats de France (gauche) au service d'information téléphonique qu'il vient de mettre en place Le (1) 274-27-00 permet de prendre commaissance vingt-quatre heures sur vingt-quatre des prises de position et des initiatives du syndicat. Les messages sont renouvelés le vendredi matin et quand l'actualité le justifie. nuisances de la drogue faite à propos des travailleurs immigrés risque d'être interprétée comme une forme de racisme, »

#### Mme PELLETIER: jamais la police n'a été aussi efficace

Mme Monique Pelletier, minisanne aonique renesaer, minis-tre délègué auprès du premier ministre, chargée de la famille, de la condition féminine et de la coordination de la lutte contre la drogue, a déclaré mardi 10 février à Antenne 2 :

« Je suis indignée. On n'a pus le droit de se servir du problème de la drogue pour préparer des. « coups » et laisser croire que le gouvernement rest e les bras croisés alors que jamais nous n'avons été aussi actifs : A y a en die mille arrestation » 1880 n'avons été aussi actifs: A y a eu dix mille arrestations en 1980 Nous ne pouvons pas laisser dire n'importe quoi. C'est vrai que la droque est plus présente à cause de la déstabilisation politique de certains pays du Moyen-Orient (Iran, Turquie) Nous avons été d'une très grande fermeté: la France est le pays d'Europe où les peines sont les plus lourdes Jamais la police n'a été aussi efficace.

» La lutte contre la drorue n'est pas un spectacle ni une affaire politique pour monter des « coups ». Dans tous les départements, les responsables se coor-donnent. De nombreux policiers et magistrals ont été formés. La France reste le pays d'Europe le moins atteint par la drogue.

 M. André Bergeron, secrétaire général de Force ouvrière, qui participait mardi, à Rennes, à une réunion de syndicalistes FO. a estimé que « le comportement de la municipalité communiste de Montigny est dangereux et condamnable à tous égards ». Selon lui, il ne faut pas accepter « la municipal des des la composition de la municipal de la content de la municipal des la compter e la municipal des la compter de la municipal des la comptencia de la comptencia del comptencia de la comptencia de la comptencia del comptencia de la comptencia de la comptencia del comptencia de la comptencia del comptencia del comptencia de la comptencia del comptencia del comptencia de la comptencia del comptencia de la comptencia de la comptencia del pas accepter e la pratique des tribunaux vovulatres : manifestations dites spontanées ». « Les régimes où l'on érige la délation comme méthode de gouvernement > conduisent immanveraement » conduisent imman-quablement « à la violation du droit des gens », a poursuivi le secrétaire général de FO., qui a ajouté : « La chasse aux trafi-quants de drogue et leur châti-ment ne peuvent relever que de la police et de la fustice. »

 Si Hamza Boubakeur, recteur de la Mosquée de Paris, dénonce de son côté « les attaques au bull-dozer et l'excitation au lynchage perpetrés à Vitry-sur-Seine et à Montigny ». Il constate « non sans surprise » l'absence du ministère de l'intérieur qui, n'a jusqu'ici « ni dénoncé, ni sanctionné » des maires qui « se comportent en shérits du Far-West »

Le rectorat et le Conseil supérieur des affaires islamiques de France, nouvellement créé, a diffé-rent provisoirement leur décision de lancer un appel général à tous les responsables de la vie morale spirituelle de l'islam » dans le monde, contre le communisme, « eu égard aux relations entre la communauté musulmane et le monde socialiste, à l'échelle inter-nationales.

 M. Jacques Blanc, secrétaire général du parti républicain, a déclaré mercredi 11 février à France-Inter a Placer la lutte contre la drogue pour l'utiliser à des / in s varisanes, réussir un meeting our accaparer quelques voix est impensable Quand on voit ce dont sont capables aujour-d'hui les communistes — le bulldozer. la délation, seter à la vin-dicte populaire tel ou tel, utiliser les angoisses des Françaises et des Français à des fins partisa-nes — M Mitterrand devratt réfléchir. car de quoi seraient capa-bles M Marchais et ses amis pour imposer à M. Mitterrand leur volonté?

LE GUIDE DU LOGEMENT

Janine GERSON et Frédéric VRAISSAERT

Tout is monde connaît ou connaîtra un jour ou l'autre un pro-me de logement

Il n'existait pas d'ouvrage compiet permettant de se retrouver dans le labyrinthe de l'immobilier et de résoudre les problèmes qu'il pose :

Comment chercher pour trouver Le bon logement en 20 questions.
 Obtenir un credit Les bonnes questions à poser
 Déjouer les pièges de la location et de l'achat. Savoir lire ce que

Ce guide, très concret, répond à toutes ces questions sans parti-ptis et sans complaisance

**Editions SOLAR** 

Et pour ceus jui sont déjà locataires on propriétaires la répartition des charges; la financement des travaux; la revoule et le congé

Louer, acheter ? Du neuf, de l'ancien ?

#### L'ATTITUDE DU MAIRE

## Une image ternie

elques semaines dans la tête de M Robert Hue ? Jamais personne ne se sera appliqué autant que lui, et en quelques minutes, à détourner de soi toute la conflance qui lui était acquise decuis le début de son mandat électoral en mars 1977. Depuis quatre ans qu'il est à le tête de la municipalité de Montigny-lès-Cormellies (Val-d'Oise), M. Robert Hue avait toujours su donner de lui l'image d'un maire jeune (il a trente-quatre ans) et dynamique, dont le seul objectif semblait être l'amélioration de la gestion de sa commune Au point qu'il étalt devenu le maire de tous les Ignymontains toutes tendances confondues Mais pas à la façon

Homme de dialogue, M. Robert

Hue n'a jamais cherché à faire oublier à ses concitoyens son appartenance au parti communiste françals, dont il est depuis longtemps un « permanent ». Mais il a toujours donné l'impression de préférer le qualificatif de ionnaire à celui de poiltique On se souvient de trois combats qu'il a menés et gagnés en trois ans dans sa ville (le Monde du 16 décembre 1980). lui valent l'admiration de tous. de fonctionnaires comme d'hommes politiques qui, a priori, ne lui étaient pas favorables : le premier à son arrivée face aux lourdes factures que la Société d'économie mixte de la banileue nord iui abandonnait après sa liquidation tudiciaire : le second face aux difficultés économiques de l'Agence foncière et technique de la région parisienne de eriem usevuon us traupèl Montigny une ZAC incomplète le troisième, enfin, face à une grande surface dont it devalt monnaver - l'extension, obte nant de sa part le financement

de plusteurs aménagements

Au lendemain de l'opération lancée contre une famille d'immigrés cité de l'Espérance, l'étonnement est à son comble à Montigny-lès-Cormeliles, comme partout eilleurs dans le Vald'Oise. M. Raymond Lamontagne, conseiller général (divers majorité), affirmait, lundi 9 février : - Robert Hue avait la réputation d'être sérieux. De sa part, ça m'étonne Je suis très déçu par son ettirude . M Daniel Centin, adjoint socialiste au maire de Montigny, avouait : • On ne comprend pas l'attitude de Robert. Il a fait ça tout seul. Il n'y avait lamais lusqu'ici eu de désaccord entre nous au conseil municipal. .

Aujourd'hui, on est obligé de se poser des questions à Montigny comme ailleurs. Le meeting de M Georges Marchela prévu dans cette ville - blen event que n'éciate cette affaire - le vendredi 20 février avait-lioin d'une telle publicité? M. Robert Hue convolteralt-il la place de député occupée actuellement par M. Jean-Pierre Delalande (R.P.R.) ? Cette supposition ne date pas d'autourd'hui. Les dirigeants de son parti l'ontils contraint à prendre cette

Peu de temps avant la conférence de presse qui devait lancer sa campagne antidrogue. M Robert Hue disait, lors d'un déjeuner de presse : • Vous verrez, très bientôt on ne parlera que de Montigny -

Si quelque chose s'est brisé à Montigny-lès-Cormellies, c'est peut-être bien l'image de M Robert Hue Mels M Marchais, Iul, est arrivé bien avant l'heure dans le Val-d'Oise.

## JACQUELINE MEILLON.

## **POINT DE VUE**

## La dérive

par DOMINIQUE COUJARD et EDDY KENIG (♣)

OUS ne pouvons nous reconnaître en tant que communistes dans les événements de Montigny Ir surs suffi qu'un habitant de la commune affirme. dans une lettre, qu'un trafic de droque passait par l'appartement d'un voisin pour que celui-ci soit nommément dénoncé et qu'une manifestation soft organisée devant son domicile sous l'égide du maire et de dirigeants du parti.
Les préoccupations du P.C.F à

propos de la drogue ne sont pas nouvelles ; il a déjà eu, à maintes reprises. l'occasion d'affirmer ses positions et de manifester sa voionté de mener une tutte énergique contre l'usage de la drogue. En revanche, ce qui est nouveau. c'est la mise en œuvre d'une nouvelle pratique politique qui consiste, à Montigny, comme ce fut déjà le cas à Vitry, à aborder les problèmes sur le terrain par de véritables opérations coup de poing »

Il sagit, en lait, de provoquer l'attention de l'opinion et d'utiliser l'occasion ainsi créée, comme cela s été dit à propos de Vitry, pour corter è la connaissance du grand public la politique du parti

Il est fort douteux que ces actions soient de nature à favoriser effectivement la compréhension des problèmes. Il est certain qu'elles manifestent un fléchisseme principes qui ont toujours fondé la politique du P.C.F On a pu noter, à Vitry, que la solidarité nécessaire entre travailleurs français et immigrés, toujours pratiquée par les

remise en cause dans la ville : on doft constater que, à Montigny, les acquis démocratiques de la lutte séculaire du peuple français ont été oubliès faul-il rappeler que la déclaration des libertés du P.C.F., reprenant et développant la Déclaration des droits de l'homme de 1789. a réaffirmé le principe de la présomption d'innocence?

Faut-li rappeter que l'idée que se font les communistes d'une justice démocratique n'a rien à voir avec la oseudo-justice populaire des - meetings d'accusation -?

Nous avons une autre conception des rapports humains.

En quoi le fait d'avoir désigné un travallleur marocain à la vindicte populaire a-t-il aidé à mettre en lumière les responsabilités du pouvair?

En quol a-t-il sidé l'action contre les « gros bonnets » de la drogue, si souvent dénoncés dans la presse du parti?

En c al a-t-il favorisé la comprehension des liens existant entre la crise sociale et morale du capitalisme et le développement de la

En réalité, on a substitué à l'approche objective d'un phénomène complexe dans lequel intervienment de multiples fecteurs, une vision simplificatrice, débouchant sur une action de police : l'Intervention populaire s'en est trouvée dévoyée.

Qu'une telle entreprise ait fourni aux adversaires du P.C.F l'occasion d'une nouvelle campagne contre lui n'a rien pour surprendre, mais le tintamare fait par leurs adversalres ne dolt pas entraver la réflexion des communistes sur la pratique poli-tique de leur parti.

lque de leur paru. Le maire de Montigny a déclaré que, s'il se taisait, il serait responsable devant la population : c'est avec le même esprit de responsable lité que nous demandons qu'un terme soit mis à cette dérive dangereuse.

(\*) Membres du P.C.F.

 Suicide d'un détenu - Un jeune détenu de la maison d'arrêt d'Aix-en-Provence, Richard Soler, de de vingt-cinq ans, originaire de Miramas (Bouches-du-Rhône) s'est pendu dans sa cellule dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 (évrier Arrêté le 20 avril 1979 après une agression à main armée dans un bureau des P.T.T., Soler était en détention provi-

#### APRÈS LA RÉVOCATION DE M. BIDALOU

## L'Union syndicale des magistrats ne s'associera pas à la grève

à Paris, par un rassemblement de magistrats et des organisations qui soutiennent M. Bidalou devant les locaux de la Cour de cassation. à l'intérieur du palais de justice, et non à l'extérieur comme nous l'avons ècrit par erreur dans le Monde du 11 février Ce rassemblement aura lieu à 14 heures. Pour justifier sa position, l'U.S.M. écrit qu' « elle ne peut rester indifférente devant la mesure de répocation d'un magistrat du siège. Mais elle s'interdit de porter un jugement sur une décision prise par un organisme disciplinaire légalement constitué. Elle regrette que des criticals des sur le constitué. Elle regrette que des criaiscipunaire legalement consti-tué. Elle regrette que des cri-tiques aient pu être emises à l'encontre du Conseil supérieur de la magistrature et de sa déci-sion et rappelle, à cette occasion, qu'elle réclame depuis de nomreuses années une réforme cons-

titutionnelle qui rendrait le Conseil supérieur de la magistrature exempt de telles critiques. » Depuis 1958. le Conseil supérieur de la magistrature est composé de neuf membres nomcompose de neur memores nom-més par le président de la Répu-blique. Sous la IV- République, les membres du C.S.M. étalent élus, à l'exception de deux d'entre eux. La réforme suggèrée par l'Union syndicale des magistrats instituerait la parité à l'intérieur de cet comprises Le moitié des de cet organisme. La moitié des membres seraient nommés par le président de la République ou désignés par le Parlement et l'autre moitié serait élue au second degré par les magistrats eux-mêmes. Cette idée avait été soumise en août 1976 par M. André soumise en soût 1976 par M. André
Braunschwelg, alors président de
I'U.S.M., à M. Giscard d'Estaing.
M. Braunschweig avait retiré de
sa visite à l'Elysée le sentiment
que le président de la République
était prêt à mettre une réforme
du Conseil superieur de la magis-

trature à l'étude, mais il n'y avait pas en de suite. L'U.S.M. est l'organisation de magistrats la plus nombreuse,

L'Union syndicale des magis-trats (modèrès) ne s'associera pas à la grève décidée par le Syndi-cat de la magistrature après la rèvocation de M. Jacques Bidalou. Cette grève aura lieu jeudi 12 fèvrier. Elle doit être marquee. à Paris, par un rassemblement de magistratis et des creamestions environ. Le Syndicat de la magis-trature affirme en regrouper neuf cents. La magistrature française compte cinq mille juges et pro-cureurs en fonctions. L'U.S.M. a toujours refusé de s'associer aux mots d'ordre de grève lancès par le Syndicat de la magistrature. Il insiste sur le caractère illégal de cette formé de revendication. de cette forme de revendication, mais n'a jamais écarté la possibi-lité d'y recourir en cas de menaces graves pour l'indépendance de la magistrature.

#### La réprobation du P.C.F.

An nom du parti communiste et du Comité de défense des libertés et des droits de l'homme, que préside M. Marchais, M. Antoine Porcu, député de Meurthe-et-Moselle, a estimé mardi 10 février que la révocation de M. Bidalou suscite « une fuste réprobation », « Il s'agit, a-t-il indienté d'une sanction d'une exréprodation ». « Il sagn. »-1-11 mdiqué, d'une sanction d'une extréme gravité contraire à l'indépendance de la magistrature »
Pour M Porcu. cette mesure,
« quelle qu'en soit l'occasion »,
témoigne de « la volonté toutours
plus affirmée » du gouvernement
de « secherons une sustine en de « rechercher une justice en liprés pluiôt qu'en robe Elle s'inscrit en bonne place dans l'ac-tivité déployée par M. Peyrelitte, qui déplace les ruges et les dessaisit de leur dossier selon son bon vouloir afin d'obtent une fustice fonctionnant au mieux des intérêts vartisans de sa classe.»

Clase. \*

Outre celles que nous avons citées dans nos éditions des 10 et 11 février, de nombreusea organisations apportent leur soutien à M. Bidalou. Il s'agit en particulier de la Fédération de l'éducation nationale, de la Ligue communiste révolutionnaire, de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisenitisme, du Syndicat des avocats de France (gauche), du Syndicat national des journalistes (autonome) et de l'organisation de magistrats italien Magistratura democratica, des fèdérations C.G.T. du secteur public et de la fédération C.F.D.T. Interco.

## L'exclusion d'un « sans-grade »

a dit Alain Peyrefitte Conclusion : on a punt, done on est tranquille. Qui a pun! ? La douzaine de fonctionnaires constitués en Conseil supérieur de la mao strature. Qui doi: être rassuré ? Toute la profession, bien entendu. Tous ces juges qu'Alain Peyrefitte a discrédités gravement en les faisant passer pour des minables incapables de faire leur travall correctement puisqu'il a jugé indispensable de ilmiter leur pouvoir d'appréciation, tous cer juges, donc, res-

Le membre gangrené a été coupé. Est-ce le membre qui était gangrené ou le corps ? Il est encore trop tôt pour le savoir... En tout ces, le tribunal disciplinaire n'a pas fait le détail. Il a montré de quel bois il se chauffait. Et blen que la condamné n'ait ni tué ni voié. bien qu'il n'ait porté atteinte ni aux biens of aux personnes bien qu'on ne tul reproche ni malhonnéteté ni lojustice, il est frappé de la peine la plus élevée, on le met à la porte, on lui ôte son gagne-pain. Avis aux amateurs.

Sans doute une telle rigueur ne peut-elle trouver son explication que dans l'induigence coupable dont le. Instances discipilnaires ont fait preuve lusqu'ici. En effet, comme je l'ècrivals à propos de Monique Gue-mann dans le Monde du 17 fevrier 1978, depuis queiques an-nées une série d'actes graves. irrégularités, Illégalités, sabotage, manœuvres subtiles ou brutales, sans compter, récemment, les poursuites contre le présent journal, accusé d'une infraction qui n'est même pas constituée, ni de tout temps, les intrigues,

« L'insécurité, c'est l'impunité ». chausse - trapes, promesses et caromoles qui sont pain quotidien des qu'il s'acit de pourvoir tout cela était accepté par les magistrats sans que les Instan-CBS disciplinaires froncent & peu que ce soit le sourcil. Au contraire. les coupables faissient habituellement t'objet d'avancement. Il était temos que tout cela cesse.

> Le Conseil supérieur de la magistrature a bien choist : celul qu'il chasse est un petit fonctionnaire. Il n'appartient pas à cette phalange de grands commis de l'Etat à laquelle le régime doit tant et qu'il rémunère en prébendes, décorations, situations. Nous sevons à quel point les corps constitués sont magistrature serait éclaboussé si l'on faisait passer à la casserole un de ses hauts dionitaires. Au contraire, ce même honneur est lavé de toute souillure dès qu'on exécute un sans-grade ».

Certes, queiques citoyens maniaques de la politique penseront que, après avoir fait peur à la population pour lui fourguer la foi « sécurité et liberté ». le gouvernement veut faire peur à ses juges et que, prévoyant de l'avenir, il tient è garder son personnel en main. Les proianes, eux, n'iront pas al loin. lts ne croiront pas qu'un grand vent purificateur soutfle sur la profession. Ils se diront simplement que, après tout, c'est une histoire de boutique, et qu'il s'agit moins de haute politique que de règlement de comptes entre magistrata. Volià qui ne pourra que leur donner une plus haute idée de leur justice La Conseil supérieur de la magistrature peut être fier de lui

#### L'APPARTEMENT DU RÉDACTEUR EN CHEF ADIOINT DU « CANARD ENCHAINÉ » A ÉTÉ « VISITÉ » PAR DE MYSTÉRIEUX CAMBRIOLFIJDS

L'appartement du rédacteur en d'une conversation téléphonique, chef adjoint du « Canard enchaîné », M. Clande Angeli, a été « visité » dimanche 3 février. L'immeuble, qui vendredi aprèt-midi 6 février par de m'a pas de gardien. était pratiquemystérieux cambrioleurs qui ent vide. mysterieux cambrioleurs qui ent quitté les lieux sans rien emporter. quitté les lieux sans rien emporter. Seuls trois tiroirs contenant du linge avaient été complètement vidés. Ces étranges malfaiteurs, qui avaient solgneusement démonté la serrure pour pénétrer dans l'appartement, ont quitté les lieux préci-pitamment, sans donte alertés par des amis du retour inopini de M. Angeli, lequel avait indiqué le même jour à un correspondant, lors

Aug Castellasent des avisieurs - Sans doute des documents, pense M. Angali, qui précise qu'il n'est pas assez nail pour laisser chez iui des pièces importantes et indique qu'il ignore quelle affaire intéque qu'il ignore quelle affaire intégrate que publication de la configuration de la ressait a ces messieurs s. Les poli-ciets chargés de l'enquêts pensent, pour leur part, qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage crapaleux.

les Sevie innes offrent aux à pas expériences sur

a service of making the tion of position TOTAL NOT LONG THE THOM

ing past that the wast ing in the past of the same in the same of and the second of the second o The state of the s 

The property of the property o The second of th The second of th アー・・・・・・・ 一大大学

- 11 マットル Mag 5 ま立動

encape wa المناسب المناسب المناسب المناسبة المناسبة Water Ag

TOTAL SAME AND STATES

Construction of the second The second of th To be a forecular 

A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR TO THE STATE STREETS নিন্দুৰ্গ আনুসালন্ধ আৰু কৰা আন্তৰ্গত প্ৰকাশ্যেকটা আন্তৰ্গত কৰা প্ৰকাশ্যেকটা কৰা কৰা বিভাগত আৰু উঠিক ক

The terminate makes again the first particles par B the first particles again to the factors again again the factors again again the first derivation de again the factors again

.....

100

Y. 37

Kiesting.

Perior.

. المراجعة

35000

, **'** a

gi = 1 - 1

lsav - I

Bridge Barren

\*\* 1955 . . .

18 Page 19

. . . . .



## LA RÉVOCATION DE M. EDALOU

# ssociera pas à la grève

ficale des magis- sinon la .... ne s'associera pas dée par le Synd!entuon Le Single istrature après la L'Iscques Bidalou aura lieu jeudi trature 2... cents to man doit être marquee, m rassemblement coupours recrea in rassemuement t des organisations M. Bidaloù devant Cour de cassation, palats de justice, rieur comme nous le Syndicat :: ar erreur dans le graves pour magnetrature

La réprote les de PAG Au ಗ್ರಾಂಥ ಪ್ರ ಕ್ಷಕ್ತ ಚಲ್ಪ ದಿಂದ್ಯಾಕ್ಕ

ar erreur dalls to burker Ce rassem-iem à 14 heures. fler sa position, qu' e elle ne peut rente devant la cation d'un magas-lant alle n'un ragas-Mais elle s'interdi: libertes et ass que preside til toine Porcultar Hais till state the regerest sur une per un organisme egalement constitute que des crime et de su demandre et de su déminant per et de su déminant properties propositions. s à cette occasion. : depuis de nomont- pendanas le Pour li tra- a cualle es s temo.sue una rejorme consqua rendrati de ur de la magastrae telles critiques si le Consell SUPE-

magistra ure est nul membres nom-sident de la Répu-sident de la Répu-du CBM étalent du CBM étalent ion de deux d'entre me susgèrée par le la me des magistrals me La mourié des mit nommés par le la mourié par le la me la mourié par le la mouriée par le la mo mit nommes par le la République ou cité la République ou cité le Parlement et la comme des manuelles au cité les raises avant ele la 1076 par all Anune la 1076 par all Anune le la 1076 par all 1076 par

Biors prevident de Guscard d'Estation eig avait reach an agg avail of the control of the in Replacement as its months are the control of t American Action (for

usion d'un « same / \* par CASAMAYO?

andlones visitoris

nggi supereus de la

e Du dor Brite 1951

e a arabetos defi

as tes lages to Alth

ನಕ್ಕೆ **ಫ್ರೇಕ್ ಸಿಸಾಪ್**ಟನಗಳ ಕ್ರಮ ಕರ್ಮಾಟ್ Payrente Control (2007)

i sum don't or the service

1 3:50 to 700 3:50 h 12.5301 23.5561 E.C.S. e<del>at</del> inclosibles in travel correctement uga indigger sabie de 001407 E33276 F per 12785, 2070, 1975 the decident a fire to the manager of हें के एवं के दिवासी हैं। इसके एवं के दिवासी हैं। , then the source 150 C1 6 C12-74 e n'e gas test in Ammonths of Gare 50 to

Med El plen tul " 有義者 整 配表 か でなる mas porte abbitio n. gas periornes no est reproced to 金 医 的复数数 不 经 's peris 3 0 4 5 m अस्य के कि उपार्टन पर पर ting special field and gia con late contai in perne en 162 a mante d'inche prince

eset comme : Arm ges de Bonaque De 1 to 450/20 72 77 15 Security 11-9-20-50 37 Barries Sudmiss Line Liv THE SHIP IS A SOUTH paper 1 CM 10 CM ndate par torribe

MATEMENT DU REDACTEUR I . CANARD ENCEL SE PAR DE MYTTERIEUS CA

Be officer the state of the sta internal a pro-MERSEN TO THE PERSON at man the second Great Control manger traditioners Carreller Late ... AND THE WAY WAY! entire & wide Transaction to **海 《解**集》

MAN THE THE CO. AND AND PROPERTY AND ADDRESS.

## MÉDECINE

LA BIOLOGIE ET LES DÉPENSES DE SANTÉ A L'ACADÉMIE

## La demande d'analyses médicales a augmenté de 237 % en dix ans

Charles Sournia, ancien directeur genéral de la santé, a fait, à l'Académie nationale de médecine, l'Académie nationale de médecine, une communication sur la place de la biologie dans la pratique médicale et dans les dépenses de santé. La France compte aujour-d'hui cinq mille laboratoires d'analyses biologiques, dont mille cinq cents sont publics et les autres privès. Pour un tiers, ces laboratoires ant dirigés en ville autres prives. Pour un ders, ces laboratoires sont dirigés en ville et à l'hôpital par des médecins, et la majorité par des pharmaciens. Depuis plus d'un an, un contrôle obligatoire de qualité des analyses historieurs un accommande d'accommande biologiques qui y sont effectiées a été mis en place, organisé par le Laboratoire national de la santé et assuré, sur le plan scien-tifique, par quatre sociétés

savantes.
Pour le professeur Sournia, compte tenu de l'inflation et de l'évolution de la valeur monétaire de la lettre-clé de la nomenciature, l'augmentation de la demande d'analyses a été, ces dix dernières années, de 237 %. Si cette profession a été l'm des ciéments primordiaux du progrès nèdical, il n'en est pas moine vrai, selon lui, a que bien des lac-teurs ni médicaux ni rutionnels oni joué dans la demande biologique » et que le praticien tend actuellement, à l'inverse de ce qui se passait naguère, à n'exa-

Lors de la séance du mardi miner le malade qu'après avoir 10 février, le professeur Jean- constaté une anomalie des dosaminer le maiade qu'après avoir constaté une anomalie des dosages biologiques De plus, il semble selon lui, que l'innovation, dans ce domaine, entraîne plus une addition des demandes que le remplacement de celles de moindre valeur par les nouvelles.

An cours de la même séance, le professeur Henri Baruk, mede-cin chef honoraire de la Maison nationale de Charenton, a sonlinationale de Charenton, a souli-gné les conséquences très graves que peut avoir, dans certains cas, le viol du secret médical, notam-ment en ce qui concerne la réin-sertion du malade dans la société. Selon le professeur Baruk, cette violation est particulièrement grave en pathologie psychiatrique. Dans ce domaine, en effet, les diagnostics sont parfois incertains et peuvent avoir des retentisse-ments dramatiques sur l'avenir ments dramatiques sur l'avenir des individus, notamment lorsque certaines étiquettes telles celles de « paranola » ou de « schizo-phrénie » sont utilisées abusive-

L'Association pour le drott de mourir dans la dignité, dont le siège est 92, boulevard de Port-Royal, 75006 Paris, informe qu'elle n'a pas de bureau permanent à cette adresse et ne peut recevoir de visiteurs. Pour toutes communications, on est prié d'écrire.

#### CORRESPONDANCE

## Les enseignants au quotidien

A la suite de la série d'articles intitulée . Les enseignants au quotidien - parue dans - le Monde - des 8, 9, 10 et 11-12 janvier, de nombreux lecteurs ont voulu confirmer, corriger ou illustrer de faits personnels, et émouvants parfois, l'image renvoyée par le mirotr qui leur avait été tendu. Certains demandant à garder un anonymat bien compréhensible, out révélé des drames cachés. tel le cas de ce lycée où trois enseignants se sont suicidés depuis la rentrée de septembre dernier.

Deux points - moins tragiques - ont soulevé l'incrédulité la rémunération des agrégés et exceptionnellement, la présence de professeurs certifiés en classes préparatoires aux grandes écoles. Tous les cas évoqués dans les articles — on s'en doutait — existent pourtant bel et bien Dans le calcul des rémunérations. certains correspondants - oublient - les diverses indemnités (de

Sentir l'appel au secours

Pour Mme Hélène Sabbah, pro-fesseur à Paris, les relations de lesseur a raris, es reincons de Penseignant avec ses élèves dé-passent largement le problème des a chahuts » d'autrejois qu'évoquent plusieurs correspon-dants:

Faut-il avoir été longtemps dans la « cage aux lions » pour savoir que tout, ou presque, se joue dans les dix premières minutes. Nous avons en face de nous, c'est vrai, des juges implitoyables qui ne laissent rien passer des habitudes vestimentaires, de l'allure générale aux inévitables tics de langage, qui se sentent plus forts, c'est indéniable, parce qu'ils font bloc, en groupe. Mais en même temps, combien d'entre nous n'ont pas senti parfois le désarroi de ce groupe devant la nouveauté ou Faut-il avoir été longtemps

la difficulté du travail demandé, la volonté quelquefois désespérée et si émouvante de bien faire, de se conformer, jusqu'à une désarmante soumission, aux exigences, d'en faire plus pour attirer l'attention? Qui, parmi les professeurs de lettres, n'a jamais semi, de va n't les devoira, cette recherche d'un dialogue personnalisé, l'appel au secours, l'ébauche d'une confidence?

Les dix oremières minutes? Si

d'une confidence?

Les dix premières minutes? Si le courant passe, si l'entente se fait, elle est durable. Mais elle est à consolider par un travail de longue observation et d'adaptation réciproques. Ce serait une erreur de croire que tout est acquis d'amblée. (...) Mais encore faut-il en prendre conscience. L'ambiguité est là, dans cette nécessité de dédoublement permanent et épuisant : nous sommes participants et observateurs, à l'intérieur et à l'extérieur Une partie de nous-mêmes enseigne. a interieur et a l'exterieur une partie de nous-mêmes enseigne. Même le débat est au œur de la vie de la classe. L'autre est en retrait, vigilante, et observe. La concidence des deux est l'état idéal, un grand mo-ment.

## Un monde utilitaire

M. Branchereau, profer sur agrège d'italien à Nice, évoque le dilemme entre rentabilité et culture :

La grande majorité des professeurs restent profondément
attachés aux valeurs culturelles
et souhaitent que l'école demeure
un lieu de culture. Mais nous
vivons aujourd'hui dans un
monde utilitaire qui place la
culture au dernier rang de ses
préoccupations et qui ne se soucie que du rendement et des
intérets immédiats. D'où le sentiment éprouvé par bien des
enseignants de prêcher dans le
vide ou de « péduler è tité du
vélo » pour utiliser une expression de potache (...). Ce qui a
change aujourd'hui c'est que,
de 1s les hautes sphères de l'administration, on semble donner
raison aux nouvelles générations,
dont on tend beaucoup plus à
excuser l'ignorance qu'à justifier
l'effort des enseignants à la
combattre: d'où le continuel
apparorissement des programmes,
la suppression de matières d'en-La grande majorité des proopauvrissement la suppression de matières d'en-seignement, la suppression des examens eux-mêmes — qui sapent le fondement même de la vocatior du métier de professeur.

#### Chargés d'accueillir et de rejeter

M. Jacques Joubert, professeur de collège à Nimes (Gard), est plus optimiste. Il n'a jamais vu, depuis une douzaine d'années, un élève de strième ne saclant pas tire. Il récuse sur ce sujet les affirmations de ses collègues:

résidence, de professeur principal, de conseil de classe, versées, certes, avec souvent un grand retard), les heures supplémentaires, ou le supplément familiai inconnu de la plupart des travailleurs du secteur privé.

Quelques lettres rappellent qu'il se trouve des enseignants attachés à changer leur métier en agissant, par exemple, au sein de mouvements pédagogiques. C'est à dessein, et après l'avoir indiqué, que l'enquête n'avait pas dirigé sur eux la lumière. Ils demandent à ne pas être passés sous silence. Dont acte.

Nons publions quelques extraits du courrier reçu, conscients que plusieurs lettres mériteraient une publication intégrale. Conscients, aussi, que le portrait esquissé ne sera jamais achevé et mérite encore de nombreuses retouches. - C. V.

Le mythe de l'âge d'or existe dans tous les domaines et dans toutes les professions Or. Il y a vingt, trente ou cinquante ans. le métier d'enseignant n'étalt pas une sinècure, et certains chahuts étalent impitovables Déjà, on colportait inlassablement les colportait miassolement les operies o des « cancres ». détà on gémissait sur l'indifférence des potaches pour les châteaux Renaissance C+ qui s'est ajouté, c'est que la massification le l'enseignement secondaire a eu lieu les affects de n'importe l'enseignement secondaire a et lieu Les enfants a de n'importe oui » arrivent en sixième. Mais la formation des enseignants reste tournée vers la sélection d'une élite pour une société élitaire. Nous sommes donc chargés à la fois d'accuellir et de rejeter. Et avec le politique d'acceptation du chômage que nous avons en ce moment c'est surtout de rejet qu'I s'agit (...) Pour avoir connu les sixièmes « homogènes », je peux vous dire que la solution du mélange est bien meilleure.

#### Bruit et insécurité

Mme Françoise Petat, agrégée d'histoire, a préféré prendre une retraite antiripée. Parmi les causes de son découragement: la jatique nerveuse, qu'elle explique, entre autres, par le bruit dans les établissements scolaires:

Bruit dans les couloirs. Bruit Bruit dans les couloirs. Bruit dans la classe C'est une r calamité » actuelle, que les professeurs dénoncent en permanence
dans les conseils de classe
(« classe agitée »), mais qu'ils se
refusent à admettre souvent en
public. Car. confusément, ils se
sentent plus ou moins responsables, et pourtant! J'ai commencé
ma carrière à Roanne en 1953.
J'avais des classes de quarante,
quarante-cinq, jusqu'à cinquante
élèves, eh bien, c'était moins fatigant (j'étais jeune û est vrai !)
que mes dernières classes de
sixième ou de cinquième (réforme
Haby) de vingt-cinq élèves. Haby) de vingt-cinq élève

Ce n'est-là qu'un aspect à ses yeux d'une « angoisse protonde » engendrée par un métier « qui est exactement le contraire de la

C'est l'insécurité permanente sur beaucoup de métiers où rien n'est peauronp de meuers ou rien n'est jamais gagné d'avance? La mise à jour des connaissances (je suis professeur d'histoire et de géo-graphie), pour celui qui a conscience de son métier, demande déjà une perpétuelle ouverture d'esprit. Mais surtout l'« affrontement » sans cesse renouvelé, d'une année à l'autre, d'une classe à l'autre. Quand vous dites « sans courants d'air » à propos de courants d'air à propos 1.7 monde de l'enseignement, vous oubliez de parier des « trublions » internes à chaque classe. Et si le monde des établissements est quelquefois sans chaleur, les raisons en sont nombreuses. Mais les

professeurs en souffrent, et quand ils peuvent changer d'établisse-ment, ils ne s'en privent pas. Imaginer qu'à cause de cette pré-tendue sécurité, les profs préfé-rent « s'enliser » dans le métier rent « s'enliser » dans le métier plutôt que d'en changer... C'est pe pas connaître les contraintes du métier d'enseignant (d'ailleurs propres à toute la société française hiérarchisée, b'oquée, compartimentée) Dans mon dernier lycée, je pourrais vous citer dix, quinze profs qui voudraient être ailleurs. Mais, dites-moi que faire avec une licence et même une agrégation d'histoire?

#### Peut-être virée demain Le cas de Mme D., maitresse auxiliaire en Seine-Maritime,

souligne le problème des non-titulaires. Elle enseigne depuis tretze ans:

Il y s une occasion et une seule d'être titularisée, sur entretien et inspection C'était en 1972 et j'avais l'ancienneté requise. Près de la moitté des auxiliaires (enseignement techni-que 'héorique) l'ont été en France que "héorique) l'ont été en France à l'époque Dans notre académie, l'inspecteur n'avait pas caché son mépris pour cette entrée par la petite porte dans le corps des titulaires; il n'en a laissé passer que 12 % [...]. Depuis cette date pas d'autre possibilité de titularisation que les concours. Deux fois, la déprime m'a fait toucher le fond. Cette insécurité permanent e réoccable à tous montre le concours de la course de la course montre de réoccable à tous montre le concourse de la course de la nente « révocable à tous mo-ments... en poste au maximum fusqu'à la fin de l'année », dit le contrat. Et chaque année cela recommence ! Maintenant j'a i recommence i maintenant j'ai choisi. Les concours, je les ignore. Tant pis. Je serais peut-être virée demain. Tant pis. Je vis... avec un salaire net de 4 123.39 francs par moia Soit 1 200 francs de moins qu'un titulaire.

## ∝ Disciplines »

Mais si c'étatt par les ensei-Mais si c'était par les enseignants. d'abord, que l'école doive changer? Si c'était d'eux. de leur cri de protestation. que tout dépende? M. Jacques Brancotte, d'ory (Val-de-Marne), les adure de s'éveiller... Ses enfants, écrit-û, bons en maths, étaient arrivés au lycée sans trop d'appréhension... hension....

Les malheureux ne savaient pas où ils mettaient les pieds... Dès les premiers devoirs de maths, c'est la catastrophe : les notes frôlent la moyenne, souvent même sans l'atteindre. Les pa-rents s'inquiètent, les enfants rents s'inquiètent, les enfants essaient de les rassurer en expliquant qu'ils sont ni meilleurs ni plus nuis que l'ensemble de la classe, car à part un ou deux 15/20, tontes les notes sont basses. C'est la même chose en physique, mais là les professeurs eux-mêmes nous disent : « J'est normal, ne vous décourages pas, »

Cependant, an cours du trimestre, riem ne s'arrange Bien au contraire. De plus, ce qui est très grave, les enfants perdent peu à peu leur confiance. Ils sont de plus en plus décourages, voire même écœurés par la démarche de leurs professeurs. En effet, tout se passe comme si ces derniers étaient les complices d'un système qu'ils combattant (on que l'on croyait qu'ils combattaient). Leur rôle n'est plus d'enseigner, d'apprendre, d'eduquer, mais de sélectionner, autrement dit, d'éliminer le plus possible d'elèves afin d'écrémer une élite destinée à de plus bautes études. Dans à de plus hautes études Dans ces conditions, tant mieux si les élèves ne comprennent pas tant mieux s'ils se découragent. C'est le but recherché par les techno-crates de l'éducation, et malhenreusement par les enseignants eux-mêmes (...)

Vous êtes, j'en suis sûr, conscients de ce rôle que l'on vous fait jouer, comme on fait vous fait jouer, comme on fait remuer un pantin à l'aide de fleelles invisibles. Vous le savez, alors dites-le, criez-le. C'est l'enfant qui est important, et non les technocrates qui fabriquent les programmes ou les instructions officielles qui n'ont rien à voir avec la réalité. Cela aussi vous le savez.

Les nouvelles secondes vont être mises en place des la prochaine rentrée. Les syndicats vont sans doute attendre leur mise en route officielle pour commencer à protester. Il sera évidemment trop tard. Le jour où les plaintes seront remplacées par l'action, le jour où les enseignants proposeront eux-mêmes une réforme cohérente le jour par l'action de les enseignants proposeront eux-mêmes une réforme cohérente le jour une réforme cohérente, le jour où. Mals cessons de rêver Les enseignants ne sont pas bêtes, mais ils sont disciplines. Ils font ce qu'on leur dit de faire...

Us savent que le pantin meurt après avoir coupé ses ficelles. Seulement iui il a me excuse Ce n'était pas un pantin.

## SCIENCES

AVANT L'ÉTUDE DE LA COMÈTE DE HALLEY

## Les Soviétiques offrent aux Français de participer à des expériences sur le sol de Vénus grammes spatiaux soviétiques, en accord avec

Les scientifiques français ne verront pas leurs ballons flotter dans l'atmosphère de Vénus pour en analyser les composantes. Cette mis-sion franco-soviétique, connue sous le nom de Venera-84, a subi de telles modifications au cours des mois écoulés qu'il n'est pas possible aux Français de réaliser à temps un programme de ballons plus modeste, compatible avec les

nouvelles contraintes soviétiques. En conséquence, les responsables des pro-En 1910, la présence dans le ciel l'atmosphère de Vénus. Une par-de la comète de Halley avait sou-levé l'enthousiasme des astro-nomes et suscité l'étonnement des l'atmosphère de Vénus. Une par-tie des valsseaux de transport utilisés devaient se mettre en or-nomes et suscité l'étonnement des

foules. Solxante et onse ans plus tard, à la veille de son prochain passage dans la banlieue terrestre. passage dans la banlieue terrestre, prévu pour 1988, plusieurs pays se préparent à ce nouveau rendezvous. Les possibilités d'observation mégalées qu'offrent les techniques spatiales ont, en effet, conduit le Japon, l'Europe, l'Union soviétique et les Etats-Unis à définit du programme de missions soviétique et les Etats-Unis à définir des programmes de missions
cométaires. Seules, pour le moment, l'Europe avec le programme
Giotto, et l'Union soviétique, avec
le programme Vénus-Halley
auquel les Français sont étroitement associés, se sont fermement
engagées dans la réalisation de
telles missions. Les intentions
ja po n a la es sont encore mal
connues. Quant à celles des Américains, pourtant les premiers
dans la course, elles éprouvent
quelques difficultés à se concrétiser faute d'un financement
ad hoc.

La priorité accordée par les
Soviétiques à la rencontre avec
la comète de Halley a entrainé
indirectement l'abandon du programme Venera-84, clé de voûte

gramme Venera-84, clé de voûte de la coopération spatiale franco-soviétique dans le domaine scientifique. Cette mission, particu-

compléter l'étude. Pour diverses raisons, à la fois d'ordre tech-nique (devis de polds), financier (utilisation de quatre fusées au lieu des deux prévues), et finalement scientifique (passage de la comète de Halley en 1986), les Soviétiques furent contraints de redéfinir leur programme, et, par-tant, demandèrent aux Français d'envisager une mission modi-fiée: ballons de petite taille croi-sant dans l'atmosphère de Vénus à 40-48 knomètres d'altitude (Le Monda du les novembre 1980) Monde du l'« novembre 1980).
En dépit des efforts consents, les nouveaux modèles de ballons n'auraient pu être livrés à temps aux Soviétiques pour être instal-lés sur les valsseaux. Aussi s'est-on orienté, au début du mois de fé-vrier à Moscou, vers une nouvelle mission: Vénus - Halley. Pour M Huber: Curien, président du Centre national d'études spatiales (CNES) « û ne faut pas avoir de regrets, car ce nouveau pro-gramme est à la fois très complet et très attrayant » (1). De fait,

il permet à peu de frais (70 mi-lions de francs sur rois ans) à la communauté scientifique fran-caise de descendre sur Vénus et de participer à l'étude de la comète de Halley. A titre de comparailièrement originale, devalt conduire au largage de ballons de grands diamètres porteurs d'expériences destinées à analyser son, la part versée par les Fran-cais à l'expérience européenne Giotto se monte à un peu plus d'une centaine de millions de francs (le Monde du 12 juil-Fin de siècle let 1980)

let 1980)
Tel qu'il se présente aujour-d'hui, le programme Venus-Halley doit donner lieu au lancement, en décembre 1984, de deux vaisen décembre 1984, de deux vans-seaux spatiaux soviétiques d'en-viron 4 tonnes. Ces deux engins se dirigeront vers Venus, qu'lls atteindront dans le courant du mois de juin 1985. A cette époque, chacun d'entre eux se séparera

La première, composée d'un module de descente de 1 tonne moune de descente de 1 tonne environ, doit se poser en douceur sur Vénus et. y fonctionner une heure avant d'être détruite par la chaleur ambiante. Elle est porteuse de 60 à 30 kilogrammes d'instruments at environ. d'instruments et, sur les huit expériences dont elle est équipée, six ont été réalisées en collabora-tion avec les Français.

La seconde partie du vaisseau est une sonde cométaire d'environ 2 tonnes sur laquelle sont instal-lées une dizaine d'expériences Trois d'entre elles — spectromètre infrarouge. caméra de télévision à petit angle et spectromètre à trois canaux — sont à forte participation française, tandis que quelques autres ont été realisées en collaboration avec certains

(1) Une certaine veille seta main-tenue sur les ballons per le CNES et une réunion aura tien d'ich la fin de l'annee avec les Sorié-tiques, pour discuter de nouveaux

pays de l'Est (Pologne, Allemagne de l'Est et surtout Hongrie). Au total, 114 kilogrammes d'expé-riences, avec cependant une petite marge de manœuvre pour deux expérience, supplémentaires que les Français pourraient proposer si les Soviétiques acceptent ce supplément de poids

leurs partenaires français, ont récemment décidé de remodeler le profil de la mission Venera-84, qui prend désormais le nom de

Vénus-Halley. Elle consiste dans l'envoi de deux

vaisseaux spatiaux soviétiques composés chacun de deux éléments sur lesquels seront installées des expériences françaises : un module de des-

cente sur Vénus et une sonde d'observation de

la comète de Halley.

Pour l'ensemble de cette mission, les scientifiques français auront accès à toutes les données auront accès à toutes les données recueillies par le centre de contrôle des Soviétiques et seront par conséquent aux premières loges pour interpréter celles obtenues en mars 1936 par les deux sondes cométaires soviétiques qui s'approcheront de la comête de Hailey à 10 000 et à 3 000 kilomètres : l'une quatre jours avant la sonde européenne Giotto, l'autre un four anrès. tre un jour après.

J.-F. AUGEREAU.

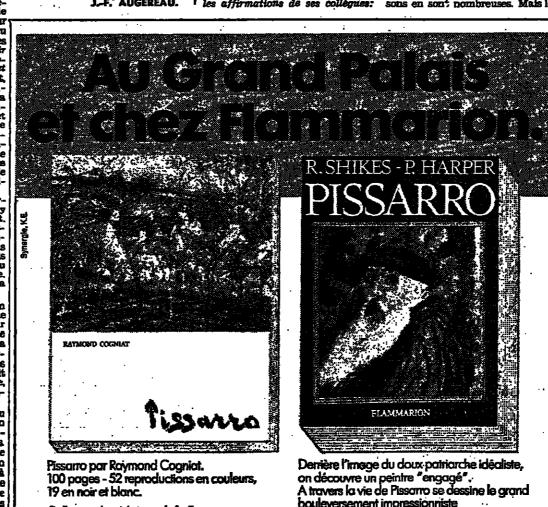

100 ans après Nietzsche 80 ans après Freud Krankheit Freiheit Schicksal Une ocuvre sur les mystères de l'âme pour l'homme avec esprit et maturité, pour tout âge et toutes professions. 330 pages, FF 218.- (DM 98.-) ISBN 3-922884008 Auprès de votre libraire ou direct. Chez Maison d'édition pour philosophie et psychanalyse:

Dr. - Markthaler-Verlag

Kronacherstr. 9

D-8650 Kulmbach, RFA

Collection Les Moîtres de la Peinture.

de nombreuses photos inédites. **FLAMMARION** 

dont il a été l'initiateur. 512 pages avec

3 milliards de francs de travaux sera rendu public le 13 février. M. Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre de vie, le présentera ce jour-là à Agen (Tarn-et-Garonne) aux présidents des conseils régionaux d'Aquitaine et de Midi-Pyré-, aux élus des grandes villes riveraines et aux membres du comité de bassin Adour-Garonne. Ce plan, qui sera ensuite discuté par les assemblées régionales et les conseils généraux de quatre départements (Gironde, Lotet-Garonne, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne), résulte des travaux menés depuis plus d'un an par l'ingénieur général des ponts et chaussées

La Garonne était le dernier fieuve français à ne pas avoir subi la sollicitude des aménageurs. Le Rhin, le Rhône et la Seine ont été domestiqués depuis longtemps. La Loire le sera, conformément aux conclusions du rapport Chapon (voir le Monde du 13 mars 1980), Voici menu le tour de la Garonne, qui venu le tour de la Garonne, qui, depuis le lancement en novemdepuis le lancement en novem-bre 1979, du plan Grand Sud-Ouest, ne pouvait guère demeurer la sauvageonne qu'elle est encore (voir le Monde du 25 février 1979). Si les élus le veulent bien, la Garonne sera donc protégée, rénabilitée et mise en valeur. Mais en douceur. Le temps n'est plus aux gigantesques aménage-ments hydroélectriques doublés de voies d'eau à grand enbarit.

de voies d'eau à grand gabarit. On y a renoncé pour la Loire. Certains responsables locaux y songeaient encore pour la Garonne. Cette hypothèse a été heis en Gironde et, tout au long délibérément écartée. C'est un du cours, cent mille amateurs. Le

proposs pour la Gazonne.

Le fleuve garde jusqu'à Bordeaux le tempérament d'un tornent montagnard. Ses crues sont inopinées, violentes et catastrophiques (la dernière, en 1930, a fait deux cants viotimes). Et chaque année, ponctuellement, il déborde, causant pour 15 millions de dégâts. Il faudra faire la part dés eaux. Aucum harrage n'est capable de maîtriser de tels ex às, et il faudrait 400 kilomètres de digues pour protéger les 32 000 hectares de terres inondables. Aussi le rapport recommande-t-il de protéger Toulouse, Agen. Bordeaux et quelques villes riveraines. Le coût se montera déjà à 600 millions de francs.

lions de francs. Pour le reste, il faudra se fier à un réseau automatique de sur-veillance et d'alerte qui devrait être achevé en 1983. Cent stations de télémesure reliées par radio à un ordinateur touloussin permet-

un ordinateur toulousain permet-tront de suivre la situation heure par heure sur l'ensemble du bas-sin. Le rapport suggère d'y ajouter un appareillage de prévision des pluies et un système d'alerte directe des populations. Pour financer le tout, l'agence de bassin prélèverait (comme on le fait pour la Loire) une rede-vance d'écrètement des crues sur les propriétés hâties en zones submersibles.

Autre protection indispensable: celle du patrimoine naturel, paysager et historique. La Ga-ronne était autrefois remontée par les esturgeons et les closes. Les premiers ont disparu, les secondes on en pèche encore 400 tonnes par an) sont en voie d'extinction. Le polintion, les barrages d'E.D.F. et la destruction des frayères par les exploitants de gravières sont en train de tuer toute vie piscicole. Or, on compte encore trois cent trente pècheurs professionnels en Givende et tout en leur

Un plan décennal de pro-tection et de mise en valeur de la Garonne prévoyant pour la Garonne.

aménagement comme parfumé rapport parie de « mesures de redressement énergiques » : la première consisterait à éliminer propose pour la Garonne.

Le fleuve garde jusqu'à Borprogressivement les soixante-trois chantiers qui grattent le fond du fleuve et en extraient 7 millions de tounes de gravier par an: Les extraotions devraient se faire selon un plan d'ensemble et exclusivement sur les terrasses alluviales bordant la Garonne. Ces gravières pourraient être ensuite aménagées en port de plaisance. Quant eux exploitants, pourquoi ne paieraient-ils pas une redevance pour financer la remisse en état du fleuve?

mise en état du fleuve? A I'E.D.F. aussi il sera demandé de réaménager ses barrages pour que les migrateurs puissent les franchir et de veiller à ce que la vie des poissons soft possible dans les bras morts du fleuve et les plans d'eau créés par les relenues.

plans d'eau créés par les retenues.

Le val de Garonne est encore le refuge de nombreux oiseaux, notamment des canards et des hérons. Le programme prévoit la création de quatorze réserves, échelonnées tout au long du cours. Celui-ci est, en outre, bordé par une véritable haie d'aulnes, de sanles, de trembles et de peupliers. M. Ponton suggère de classer cette espèce de forêt linéaire en zone de protection. Dans le même esprit, il propose que l'on fasse une étude paysagère complète de la vallée pour repérer les sites à préserver en priorité. préserver en priorité.

Bien entendu, le plan de pro-tection s'intéresse largement à la qualité des eaux. Il propose le lancement d'une opération sancement d'une operation « Garonne propre», qui permet-trait d'éliminer les pollutions de Saint-Gaudens et de sa papeterie, de Toulouse et de ses usines d'engrais, d'Agen et de Bordeaux. Pour réhabiliter le fieuve, il fau-drait que les collectivités locales dépensent 250 millions de francs en équetion et 270 millions pour en épuration et 370 millions pour les réseaux d'égouts. Les investissements des industries se mon-teraient, à 250 millions. Note totale: près de 900 millions pour que l'on puisse à nouveau se baigner en Garonne. Pour finan-cer un tel effort, le rapport suggère une augmentation des re-devenes navées à l'agence de devances payées à l'agence de bassin et la création d'une nou-velle redevance sur les rejets d'azote et de phosphore.

Le refour des bafeaux

Voilà pour le côté « défensif » du programme. La Garonne doit être aussi mise en valeur, Pour cela, il faut que les différents utilisateurs de ses eaux ne se fassent pas concurrence. Or c'est déjà le cas. D'ici dix ans, ce sera encore pire. L'industrie, notamment avec la centrale de Golfech, va pomper 30 millions de mètres cubes supplémentaires chaque année, les villes 15 millions et les agriculteurs plus de 100 millions de mètres cubes, « Il est absolument indispensable et prioritaire, dit le rapport, de réaliser quaire barrayes-réservoirs d'une capacité de 100 millions de mètres cubes dans les plus courts délais. 3

Ces ouvrages sont tous localisés

Ces ouvrages sont tous localisés sur des affluents: Montbel (60 millions de mètres cubes) sur l'Hers (Ariège), Saint-Géraud (15 millions de mètres cubes) sur le Cérou (7am-et-Garonne), Leurence (20 millions de mètres cubes) camp (30 millions de mètres cubes) sur le Lot, et le dernier (15 millions de mètres cubes) sur la Belse, dans le Gers. Le coût de ces barrages atteindra 600 millions de francs. Mais ils sont la condition sine qua non du développement de l'agriculture par irrigation, l'une des grandes options du Sud-Ouest. En effet, le options du Sud-Ouest. En effet, le long de la Garonne, 36 000 hectares sont déjà arrosés, qui produisent avec de hauts rendements du mais, du tabac, des légumes et des fruits. Les prévisions lointaines tablent sur 120 000 hectares. Le plan prévoit, pour l'instant, le doublement des surfaces irriguées en dix ans, soit 37 000 hectares. Devis approximatif : 800 millions de francs. Second axe de développement : celui de la navigation sur le visux canal latéral qui d ou b le la canal latéral qui double la Garonce sur près de 200 kilo-mètres. M. Ponton note qu'on y transporte encore chaque année 100 millions de tonnes-kilomètres

● Le Sénat de Hambourg (gouvernement local) a décidé le mardi 10 février d'attendre trois nardi le revier d'attendre trois ans au moins avant de permettre l'achèvement de la centrale nucléaire de Brokdorf. La fédéra-tion du parti social-démocrate de Hambourg s'était déclarée hostile la semaine dernière (le Monde du 4 février) à la construction de cette centrale — (AF.P.)

et que le trafic potentiel entre Bordeaux et Toulouse pourrait

Foccart et Rivière Qu'ont donc en commun Alexandre de Marenches, Jean-Marie Rivière, Jacques Foccart et Stephane Collaro? Ce sont tous de fervents «Saint-Barths », des amoureux de l'île Saint-Barthélémy, aux Antilles. le nouveau paradis des vacances que vous fait découvrir le Gault-Millau de février. être quinze fois plus élevé. Il évoque donc l'agrandissement du canal su gabarit des automoteurs de 350 tonnes, ce qui coûterait quelque 70 millions. Mais serait-ce rentable? Il vaudrait mieux, dans l'immédiat, reformer profondé-ment le transport fluvial qui est, dans le Sud-Ouest, désorganisé et vieillot.

Le tourisme est la troisième idée force du programme de mise en valeur de la Garonne. « La pallée, note M. Ponton, ne brieficie pas du développement touristique justifié par la qualité de ses paysages et de ses sites. Le fleuve est à peu près macces-sible et les villes lui tournent le sible et les villes lui tournent le dos. » Le plan propose donc que l'on trace des sentiers plétons et cyclistes le long des anciens chemies de halage, que l'on amé-nage des ports de plaisance et des plans d'eau de loisirs, qu'on organise des circuits touristiques le long des mise d'eau et estatis le long des voies d'eau et qu'enfin les villes (Toulouse et Bordeaux y songent) organisent leur « front de fleuve » avec des chemine-ments, des jardins et des instal-lations nautiques.

lations nautiques.

L'ensemble de ce programme de protection et d'aménagement de la Garonne coûterait donc aux alentours de 3 miliards de francs.

L'Etat pourreit en prendre 1 100 milions à sa charge, l'agence de bassin 350 millions, les collectivités locales 350 millions, l'EDF, et les entreprises privées 700 milet les entreprises privées 700 mil-lions. Ces propositions et surtout cette clé de répartition conviendront-elles aux élus du Sud-Ouest ? L'opération Garonne dé-marre. C'est une affaire de lon-gue haleine.

MARC AMBROISE-RENDU. | acétanobutytique à partir des dé-chets du mais », ce qui devrait

## Le plan Grand Sud-Ouest a pris du retard

De notre correspondant

siers du plan Grand Sud- burol. Ouest prennent du retard en trainant d'un ministère à un autre », se sont plaints, le 7 février, les adhérents de association du Grand Sud-Ouest réunis à Montpellier. M. Jacques Guin, président de la mission du Grand Sud-Ouest, a reconnu qu'il y avait des retards « incompréhensibles ».

Lussi M. André Chadeau, le délégué à l'amenagement du ter-zitoire et à l'action régionale, a amoncé que des mesures allaient ètre prises pour que « d'avantage de décisions soient prises sur place ». Ainsi l'octroi des subvenplace ». Ainsi l'octroi des subven-tions « en matière de développe-ment touristique et artisanal, ainsi qu'en matière de politique industrielle pour les dossiers se situant au-dessous d'un certain plajond » sera laissé à l'apprécia-tion des chefs de services locaux.

M. Chadeau a aussi annoncé que le Fonds européen de développement économique régional (FEDER) aliait attribuer 350 miltions en cinq ans à la région en supplément de l'aide de l'Etat. Il a proposé que le Sud-Ouest fasse un effort dans le développement des énergies nouvelles. L'Aquitaine, le Languedoc-Roussillon et le Midi-Pyrènées pourraient me-ner ensemble des « actions solaires concertées », et c'est dans ces ré-gions que seront implantées « les deux installations pilotes de fabri-casion du métanol et de l'alcool

M. Stanislas

(Essonne).
L'inhumation sera précédée d'une mease en l'église de Ville-sur-Jarnionz (Ehôue), le même jour, à 16 heures.
Cette annonce tient Heu de faire-park.
1, impasse Victor-Dumont, 91210 Dravell.

— Christiane Cataix-Mellon,
Hélème et Marc-André Feffer,
Jean, Pierre et Elisabeth Cataix,
font part du décès de
Léon Jean-Marie CATAIX,
ancian étève
de l'Escole polytechnique,
colonel de l'arnée de l'air (E.R.),
professeur de mathématiques,
qui s'est éteint le 31 janvier 1981,
en son domicile, à l'âge de soirantecing ans.

cinq ans.

Ils sesocient à leur peine le souvenir de son fils

Emmanuel, décédé le 31 juillet 1971.
Les obséques ont été célébrées chez lui, dans le rite de l'Eglise catholique ortbodoxe celtique à lequelle le défunt appartenait, et son corps a été incinéré.
107. rue de Montamets, 78630 Orgeval.

-- Grenoble, lime Jezune Pouzet, née Durand et ses enfants, font part du décès de

Mme Yvette DURAND-ANDRIEU,

décès de Mine veuve Gaston ETTINGER, née Gabrielle Goglous, survenu le 8 février 1981, à l'âge de quatre-vingt-quatorze ans, à Paris.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 13 février 1981, à 10 h. 30, en l'âglise de Coye-la-Forêt (Olise), suivis de l'inhumation dans le caveau de famille.

Mi fleurs ni couronnes.

— Mime Georges Henry.

Et toute la famille,
out la douleur de faire part de

Mile Marguerite HENRY.

La in esse sera célébrée en le chapelle du Père-Lachales, le jeud 12 février 1981, à 10 h. 30.

MADAME DESACHY

Mariages réussis depuis 40 ans

4, place de l'Opéra, 75002 PARIS

Tél.: 742.09.39

13, rue Vaudetard, 92130 Essy-les-Moulineaux

ancienne directrice du lycée de jeunes files de Montpellier, leur mère et grand-mère, survanu le 28 janvier 1981. 51, rue Heuri-Benà, 34000 Montpellier.

6, avenue Berthelot, 69007 Lyon.

Montpellier. - - Les dos- aboutir à la production de carburol.

M. Chadeau a aussi annonce qu'il proposerait au prochain comité interministériel d'aménagement du territoire que « l'Etat
consacre 5 millions de francs à la mise en place d'un atelier tnieruniversitaire de micro-électronique à Toulouse et 3 millions de 
jrancs à la création à Pau d'un 
institut spécialisé dans la recherche iluns le domaine de la cuittre institut specialise aans la recher-che dans le domaine de la culture et de la protection des végétaux par utilisation des organismes vivants n. Le délégué à l'aménagement du

vsique d

7- - 17 12 18 27

\* . <del>\*</del> . .

. . .

noted that

and the specific results

n si ili sava i me Noran nga Basa

s in twitte

DO FORE THE

ويدوح هياد

\_ .zg =-.v.,

in the second

Acres 4

ا ما دود − ا

 $(\operatorname{dist}_{A_{i}})_{i,j} = (A_{i} \otimes \operatorname{dist}_{A_{i}})_{i,j} \times (A_{i} \otimes \operatorname{d$ 

market to the second

the state of the s

- - WHITE &

ANTENNA MARKET SE

a business of أيجمها تحق المحراء المحا

territoire a aussi tenn une réu-nion de travail à la préfecture sur l'avenir de la mission inter-ministérielle d'aménagement du littoral Languedo-Roussillon, en présence des présidents des as-semblées régionales et départe-mentales, des préfets et de M. Pierre Racine, président de la mission. Le gouvernement a décidé que cette mission interministé-rielle, créée en 1963, serait sup-primée le 31 décembre 1983, mais M. Chadesu a déclaré : « Les outils changeront, mais la volonté de poursuivre l'aménagement jusqu'à son terme est toujours la même. L'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Rous sillon restera une action majeure d'aménagement du territoire. La DATAR en suivra jusqu'à son terme la mise en œuvre. »

On pourrait envisager, sem-ble-t-il, une formule basée sur une entente interdépartementale entre les quatre départements litoraux du Languedoc - Roussillon (Gard, Berault, Aude et Pyrénées-

ROGER BÉCRIAUX.

## CARNET

#### Naissances

- Mme Jean EBERSOLT, Marthe KALTENBACH, Michèle BACONNIER, ont la joie d'annoncer la naissance de leur arrière-petite-fille et petite

née le 6 février 1981, au foyer de Laurent et de Malika Etienne et Marie - Dominique ICHTCHENKO-C

ont la grande joie d'annon naissance de Jérôme, à Vence, le 9 février 1981.

## Décès

## Mme Olga ABRASIS,

— M. André Párez et Mine, née Nicole Béclère, : M. Jean-Jacques Pérez et Mine, née Jacqueline Béclère, Michal et Evelyne Pérez et leurs enfants, Prancis et Jacqueline Péres et leure enfants, Bernard et Anne Bordes et leurs enfants, Alain et Laurence Le Veel et Alain et Laurence Le Veel et leurs enfants, Ettenne et le docteur Evelyne Varian, ont la tristesse de faire part du décès, d'ans sa quaire-vingt-quinzième année, de Binne Henri BECLERE,

out la douleur de faire part un décès de M° Serge BROUSTINE, président honoraire du conseil régional des notaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ancien président de la Chambre des motaires des Alpes-de-Haute-Provence, survenu à Manosque, le 26 janvier 1981, à 1'âge de cinquante-sept ans.

L'inhumation a su lieu le 26 janvier 1981 au cimetière de Manosque.

· Serge et Alain Goudouneiz, enise Ihler,

ses enfants. Ses petits-enfants et arrière-petitsont le chagrin d'annoncer la mor Marie Rose HERMEL, endormie dans la paix de son Seigneur, dans sa quatre-vingt-dir-

— M. et Mine Jean Carrel-Billiard, leurs enfants et petits-enfants.
M. et Mine Etienne Carrel-Billiard, leurs enfants et petits-enfants.
M. et Mine Jacques Patriel, leurs enfants et petits-enfants,
M. et Mine Plerre Preset-Aussedat, leurs enfants et beaux-enfants.
M. et Mine Plerre Carrel-Billiard et leurs enfants,
Lee familles Carrel-Billiard es leurs enfants, Les familles Carrel-Billard, Foulois Adenot, Pretet, Mangerel, Parents et alllés, out le douleur de faire part du décès de Une messe sers dite dans as paroisse, à Meyian-le-Haut, le 11 février 1981, à 10 heures. M. Stanislas
CARREL-BILLIARD,
pleusement décédé, à l'âge de quatrevingt-hult aux.
Une messe de funératiles aurs lieu le jeudi 12 février, à 9 heures, en l'église Saint-Rémy de Draveil (Essonne).

— M. et Mme Jacques L'Hotellier, Eric L'Hotellier, Les familles Martin et Caloumence, cut la grande douleur de faire part de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

## M. Louis L'HOTELLIER, président-directeur général des Etablissements L'Hotellier S.A.,

leur père, grand-père, oncle, et parent, décédé dans sa quatre-vingt-quatrième année, muni des sacrements de l'Eglise, le 3 février 1981, à Courbevoie (Hauts-de-Seine).

La céramonie religieuse aira lieu en l'église Notre - Dame - du - Mont - Carmei, à La Couture-Boussey (Eure), le jeudi 12 février 1981, à 15 heures, où l'on se téunira à l'église.

La levée de corps aura lieu à la clinique de la Montagne, 12, rue de la Montagne, à Courbevoie (Hauts-de-Seine), le même jour, à 13 h. 39.

L'inhumation se fera au cimetière de La Couture-Boussey (Eura).

Cet avis tient lieu de faire-part. leur père, grand-père, oncle, et

10, rue de l'Abbé-Clatz, 92270 Bois-Colombes.

## Remerciements

- Mme Rolf Aron, Le docteur et Mme Claude Aron et leurs enfants, M. et Mme Roger Aron et leurs enfants, M. Patrick Aron, hien st rattice aron.
remarcient blen sincèrement toutes
les personnes qui leur ont apporté
leur stémoignages de sympathis lors
du décès de
M. Rolf AROM.
5, rue de la Mascotte,
78290 Croissy.

## Communications diverses

— M. Marcel Jullian prononcera une conférance sur « De Gaulle et son éditeur », et dédicacers son livre « l'Homme de 40 », le Jeudi 12 février, à 19 heures, à la librairie Notre Siécie, 3, rue de Soifermo, Paris-7\*.

## Soutenances de thèses

DOCTORAT CETAT DOCTORAT GETAT

- Université de Peris-V, faculté
de droit (Malakoff), jeudi 12 février.
à 14 h. 30, salle des setes, M. Philippe Prest: « L'apport en joniesance: étude juridique et fiscale
appliquée au fonds de commerce a.

- Université de Paris-I, fundi
16 février. à 8 h. 45, salle des commissions, Centre Panthéon, M. Robert Etien: « L'institutionnalisation de l'opposition dans les démocraties occidentales ».

- Université de Paris-III, jeudi

— Université de Paris - III. joudi 19 février. à 14 h. 30, salle Louis-Liard. M. Gilbert Grandguillaume : e Relations entre mutations linguis-tiques et dynamique sociale dans le Maghreb contemporain : é tu de anthropologique ».

- Université de Paris-V : la soutenance de thèse de doctorat d'Etat de M. Alain Blanchard prévue pour le 7 février, à 14 bourse, dans la saile Louis-Liard, est romise à une date ulitérieure.

## PĒCHE

NÉGOCIATIONS DIFFICILES A BRUXELLES"

## Les Néerlandais proposent un compromis entre les positions françaises et britanniques

De notre correspondant

Bruxelles. - Les négociations sur une politique commune de la pêche de la C.E.E. ont pris une nouvelle tournure le 10 février. Les ministres chargés de ce secteur dans les dix Etats membre ont accepté de discuter sur un projet de compromis que le pré-sident néerlandais devait présenter le mercredi 11 février en fin d'après-midi sur l'accès aux lieux de pêche traditionnels au large des côtes britanniques.

Jusqu'à présent, Français et possibilité toutefois de « discipil-Angiais répétalent inlassablement leur position sans que les pour-leur position sans que les pour-pariers ne s'engagent véritable-ment sur cette question des « droits historiques » détenus par C'est là le nœud du différend e droits historiques > détenus par les pêcheurs des autres États membres à l'intérieur d'une bande côtière de 12 milles, longeant le Royaume-Uni. Mardi, en fin de matinée, M. Contogeorgis, com-missaire européen chargé du dossier, a présenté aux Dix un compromis sur cet aspect de la négociation qui demeure la clé de tout accord our moe politique

de la peche.

Prétextant qu'il ne s'agissait
pas d'une proposition formelle de
la commission, M. Walker, le
ministre britannique, a rejeté
catégoriquement le document de catégoriquement le document de M. Contogeorgis. En réalité, il semble bien que les suggestions du nouveau commissaire, allant plutôt dans le sens des thèses défendues par la France, ne répondaient pas aux souhaits britamiques. Les délégations sont alors convenues, à une large majorité, de confier à M. Braks, ministre néerlandais qui essure aussi la présidence des travaux des Dix, la responsabilité de rédiger un document devant servir de base à la discussion de mercredi. Selon M. Hoeffel, ministre français des travaports, le nouveau texte devrait s'articuler autour des mêmes principes qui avaient des mêmes principes qui avaient inspiré la proposition de la Com-mission ; c'est-à-dire la consoli-dation des « droits historiques » acquis jusqu'à présent, avec la

> **GODECHOT** ET PAULIET

Place Victor-Hego Tel.: 500-95-03 BIJOUX

DIEMANT AVES - SAPER - ÉMERAUXE

86, avenue R.-Poincaré (16)

VENTE-ACHAT

**EXPERTISES GRATUITES** 

**CONSEILS • PARTAGES** 

C'est là le nœud du différend franco-britannique. Londres sou-haite que la notion de « région défavorisée » soit étendue à la quasi-totalité des zones où les Françals détiennent des droits, ce qui aurait pour effet de réduire sensiblement les captures françaises (45 000 tonnes par an). Paris n'est prêt à discuter que sur la bande côtière de l'Ecosse de l'Ouest. M. Walker demande aussi POUEST. M. Walker demande aussi que l'accès en mer d'Irlande et au nord de l'Ecosse, dans la zone comprise entre 12 et 50 miles, soit interdit aux bateaux de plus de nature de la constant de pass de leurs activités à partir du port de Boulogne dans ces eaux attei-guent, pour la piupart, 50 mètres.

Examen gratuit de tout objet susceptible d'être vendu aux enchères en Suisse.

#### Des experts de la **GALERIE KOLLER**

principale maison suisse d'enchères d'art, seront à:

LYON Hôtel Sofitel, salon Jacquard les 11 et 12 février, 9 - 19 h.

**PARIS** Hôtel Ambassador, salon Gobelins 16, boulevard Haussmann les 13 et 14 février, 9 - 19 h.

Peintures XVI<sup>e</sup> au XX<sup>e</sup> s. Dessins, estampes, gravures Livres anciens et rares Orfevrene et jouillerie Art asiatique Mobilier XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> s. Horlogerie ancienne Art nouveau et déco

Vius rares Voitures de collection Koller, 10, r. Petitot, Genève tel direct 19 - 41 22 21 03 03

Fleur-Aurélie,

-- Les families Abeasis, Donic, Sberro, Cattan, Boccara, Cohen, Chiche, Parentes et alliées, out la douleur de faire part du décès de

survenu le 3 février 1981, à Parla. L'inhumation au ra lieu le jeudi 12 février, à 8 h. 45, au cimetière parisien de Bagneux (entrés prin-cipale).

Bime Henri BECLERE,
née Germaine Chabert,
leur mêre, grand-mêre et arrièregrand-mêre, grand-mêre et arrièregrand-mêre,
survenu le 3 février 1961.
L'inhumation a eu lleu le 6 février
1981, dans le caveau de famille, à
Royan (17).
en y associant le souvenir du
decteur Henri BECLERE,
radiologiste
des hôpitaux de Paria,
son époux, décédé le 31 juillet 1937.
4, tue de Babylona,
75007 Paris.
1 bla, rus Emils-Dudlaux,
75015 Paris.

 Le docteur André Borgomano
et sa famille,
Le commissanarine Claude Borgomano es famille, Les familles Boudinot, Butti, Les familles Boudinot, Butti, Decaux, Hostsche, Janssaud, Schaffer, ont la douleur de faire part du

ont la douleur de faire part du décis du médecin colonel honoraire

Jean BORGOMANO,
le 3 février 1981, à Montpellier.
Les obsèques on t eu lien dans l'intimité, le 8 février, à Carbonne.
5, square des Essards,
77880 Roissy-en-Bris.
40, rue Jbel Ayachi,
Rabat (Maroc).

M. et Mine Guy Broustine,
Mine Jeunine Broustine,
M. et Mine Pierre Broustine,
Parents et alliés,
out la douleur de faire part du
décès de

# and Sud-Ouest a pris du retard

# ARTS ET SPECTACLES

Le Monde

## La musique des autres

CUJOURS la même de mythes et de légendes.

chanson : chaque fois Nous le prenons de bon cœur.

qu'on n'a rien de bien Et puis il fout le direction de le mythes et de légendes. particulier à dire sur le jazz, on annonce à tout hasard son « retour ». Tiens donc : il était parti ?

Et dès qu'on veut parler un peu des musiciens, sans trop s'apesantir sur leur situation (qui va, on le sait, de la misère tranquille à la fragilité glorieuse), on célèbre à tort et à travers le « renouveau » du jaz: fran-çais. Il a vait donc tant vieilli? L'hiver est fini?

Ces fariboles périodiques font partie du jeu. Très tôt on a personnifié le jazz. Et modestes, les concerts font Mister Jazz, comme on dit souvent le plein. Et, malgré dans les chan-

sons on les

les légendes ne tombent pas du ciel. Comme à d'autres époques, en gros les périodes de crise, il est vrai que le jazz attire et que les portes du ghetto s'entrouvrent. La mode, hier jazz-rock, aujour-d'hui Garbarek ou Jarrett, fait sa besogne et parvient donner le change. Les festivals pullulent et mobilisent: pour leur image de marque, les villes en veulent, et le public en inscrit le principe, juste entre la randonnée en montagne et le stage de voga. Dans les bourgades les plus

les lois contraires, les clubs tlennent bon : pourtant, icl, dès qu'un cafe présente de Et puis, il faut le dire : la musique vivante, il est -contrairement aux autres pays d'Europe — surtaxe ; on le traite comme un nightclub de luxe; et on arrive même à l'cimposer sur la composition musicale, lors même qu'il ne se consacre par vocation qu'aux musiques improvisées...

Pas vraiment installé, pas

vraiment reconnu, décide-ment trop peu trucueur, e

n'être

qu'une masiane comme les

autres, qui mérite enfin

son droit de cité et son lot

de subventions;

qui mérite en

somme des statues et des sta-

tuts. Non : le jazz s'entête à jouer de sa différence.

bête de prétendre qu'il est une musique plus forte que les autres. Encore que... Disons qu'il reste profondément ce que Michel Leiris ou Georges Bataille ont d'emblée entendu de lui, vers 1929 : il reste l'image propre d'une musique autre, de la musique cautres>, et l'Autre

Il serait sans doute un peu

emblématique de toutes les musiques. Il reste la figure noire et somptueuse de l'altérité : soit une façon secrètement libertaire de vivre et de respirer. Du blues aux promesses

atricaines; du jeu a l'histoire, écoutée aux portes du roman; de la musicologie poétique à la danse; d'un luxueux album sur Parker à un livre très neuf sur l'improvisation, nous avons cherché ici à reconstruire un peu de la réalité résistante du jazz. Comme on visite une maison inconnue, ou quelque nou-

jazz continue donc d'inquiéter. Et d'être le noir objet de nos désirs et de nos pas-sions. C'est qu'il ne s'est pas velle planète. En ordre disperse, et sans abus de mé-thode. Comme on se met à encore résigné à n'être qu'un style parmi les autres. FRANCIS MARMANDE.

cales, se défend bien. Il s'avance dans le siècle: en roi de carnaval, pompeuavec sa cohorte

U'A La Nouvelle-Orléans les premières bandes de musiciens de jazz aient quelque chose de commun avec fanfares qui accompagnalent les morts à la tombe, voilà qui donne au jazz un trait ineffaçable de caractère, même aux yeux de qui prend le style New-Orleans pour des débuts animés, chaleureux, sons plus. Le devancier immédiat du jazz s'employait

donc à conjurer le sort, à pièger les événe-ments, en donnant de la couleur, de l'humeur, du cran, à l'ultime itinéraire des camarades. C'était respecter deux fois plutôt qu'une la mort, et son vieux collage, la vie. C'était aussi les prendre à contre-pied.

Soit dit en passant, jazz mls à part, les Russes, aujourd'hui, accompagnent eux aussi le cortège avec la musique. La fanfare, très cuivrée, très coucher de solell, joue du Chopin, du Scriabine, ou des chansons revolutionnaire du temps des tsars. La morte ou le mort est étendu à découvert, dans les dentelles et les fleurs. C'est moins « corvée honteuse » que nos obsèques d'ici.

En cognant sur les tambours et en râlant dans les trompettes, les Noirs de La Nouvelle-Orleans, puis ceux de Chicago et d'ailleurs, provoquent les vies qui leur sont faites, leur tiennent tête. Le jazz n'est pas une musique de charme. Il y a toujours eu cette compo-sante de rouspétance généreuse c h e z les grands jazzistes d'antan, Fats Waller, Tate,

Mais c'est avec la tonalité musulmane, avec l'entrée en jeu des Coltrane, Sonny Rollins, Miles Davis, Monk, Mingus, entre autres, que le jazz va exprimer une opposition manifeste. C'est lorsque le jazz donne le ressentiment des ghettos et du carcéral, mais aussi l'humour noir du cimetière de La Nouvelle - Orléans, qu'il invente et va de

C'est paurquoi je n'ai pas bien compris l'audience qu'a eue, qu'a encore, je crois, un musicien comme Keith Jarrett, élégant oui, cultivé, mais si courtois et agréable, alors que le pianiste africain et compositeur Abdullah Ibrahim n'est pas seulement un as du jazz, mais l'un de ses militants les plus authentiques, pulsque nombre de ses œuvres poussent l'insolence, la râlance, presque

Ce caractère de chien d'Abdullah Ibrahim, né à Capetown en 1934, se fit entendre à Antibes vers 1963, par là. Il venait de quitter l'Afrique pour vivre en Suisse. A Zurich, Duke Ellington le repéra aussitöt,

et l'envoya à Paris. Il vint donc à Antibes, avec sa jeune épouse; il s'appelait encore quelque chose comme Adolph Johannes Brand. Il y avait, cette année-là, au festival, Miles Davis, mais il dormait, bafauillait trais deml-notes dans sa trompette d'or vert et allait respirer sur la plage. Un quatuor de Scandinaves au crône rosé protiqualent une musique savante. Le reste était faible, mais il y eut cet Adolph Brand : il poso les doigts sur les touches, et le jazz était là, avec ses millions de Nègres qui relevaient leurs mil-

y a pas mai d'humour dans les disques d'Abdullah Ibrahim, Africain, il envoie parfois des soluts à la terre mère du jazz, l'Amérique, en singeant tel de ses ténors, ou en imitant des airs de westerns ou de chapelles adventistes.

Mais sa base, c'est la percussion, les tambours ou ce que l'on veut, la musique africaine sachant faire feu de tout bois, cogner sur des branches, des verres ébréchés, des barreaux de cages.

Pianiste d'abord, Abdullah joue de plusieurs instruments et chante l'arabe et des dialectes, mais des fois, quand il tient une codence, il ne va plus la lâcher, et il n'a pas son pareil si ça le prend, pour vous entrer des tournevis dans le crâne, vous torturer d'une rengaine folle de sur-place, vous faire payer des crimes que vous n'avez pas commis. Parfois, l'espace de trois ou quatre secondes, il fait semblant de passer la main à Theolonius Monk, histoire de se disculper, mais Monk, même dans ses jours de rancœur survoltée, n'a jamais osé se rendre odieux comme Abdullah Ibrahim, grinçant, têtu, indélogeable, et il n'y a pas moyen de s'y soustraire car c'est une musique sublime, et puls, lorsqu'il est lui-même sur le flanc, Abduliah ex-Adolph reprend un saxo ou une flûte quelconque et joue un brin de mélodie comme s'il vous envoyait un verre d'eau glacée au visage, pour vous requinquer.

Adolph Johannes, alios Abdullah, prend aussi le nom de Dollar Brand, por dérision, et c'est sous ce nom de Dollar Brand surtout qu'il faut demonder ses disques, sous ce nom qu'ils sont édités.

On dirait, lorsqu'on écoute les si beaux airs caractériels de Dollar Brand, qu'il nous raconte sans paroles et sans images, à grands coups d'on des de neurones, l'histoire de l'Afrique et des Africains, leurs inventions, leurs poètes, leurs voyages, et toutes leurs déportations, et peut-être que d'ici quelques décennies les plus grands musiciens seront, comme Brand, africains.

MICHEL COURNOT.

jazz-américain? » Envisager un autre jazz, c'était de la rigolade. Depuis, les disques voyagent, les musiciens aussi. « Jai entendu, dit-il, en Californie, un très bon orchestre japonais. En Pologne, où le jazz est enseigné dans les écoles d'Etat, on trouve de très bons éléments, avec une technique impeccable. »

« Le jazz est une musique capitale. L'improvisation qui oblige à connaître parfaitement son instrument, à sortir de la partition, à acquérir la maîtrise du temps, de son tempo intérieur est indispensable à tout interprète. En France, le jazz est ignore du Conservatoire, mais beaucoup de musiciens y sont passés. C'est la mode. Avant, au contraire, il fallait être autodidacte comme Django. L'essentiel est de jouer tous les jours, et on n'apprend pas tout seul chez soi. Pousser l'enseignement est nécessaire. J'ai une théorie : la musique s'adresse aux musiciens. Pas forcément professionnels, mais avec une pratique, une éducation. Je rêve de reportages télévisés sur des répétitions, qui expliqueraient comment se construit un concert. l'aimerais toujours le faire, mais je π'y arrive pas...»

«Le jazz est une musique de l'instant. A moins d'être retransmise en direct, elle est faussée.

## **Martial Solal** voit l'avenir en rose

calement le spectaculaire, par souci de pureté, mot dont il se sert pour désigner le jazz et son public, qui n'est e pas grand, mais pas si petit ». A ses débuts, c'était la prolifération des clubs. le déferlement de la libération, l'âze d'or. s Quand même, il fallait faire de la variété et du film pour vivre. A quelques exceptions près, c'est toujours la même chose. Le rêve, ce n'est pas ca. Enfin, aujourd'hui on reparle de jazz après le trou des années pop, avi ont coincidé avec le développement du free. »

UAND on habite un

« Q pays où on est deux musiciens, on est for-

cement dans les deux meilleurs.

Mais Martial Solal habite Paris

cul a n'est pas ridicule compare

à New-York ». Ib y a débuté en

1950, accumule les prix depuis

1955. Le dernier en date est celui de la SACEM en 1980. Il jone partout et même aux Etats-Unis,

un label. Il est l'invité des Festi-

vals : Newport, Monterey, Anti-

bes, Aulnay-sous-Bois (le 27 fé-

sûre. On pourrait dire une ve-

dette, s'il ne rejetait aussi radi-

Martial Solal est une valeur

vrier).

Pour lui qui affirme un optimisma viscéral, l'évolution est logique. Il y a quinze ans, quand il est allé à New-York pour la première fois, la question rituelle était : « Où-avez-vous-aporis-leLa vogue de la vidéo ne peut gêner que les maisons de disques qui, de toute façon, ne jont pas grand-chose. D'ailleurs, le plus bel enregistrement ne peut pas remplacer l'écoute directe, il y manque forcément le risque, la tension, le contact. Voir les gens est important, s'entendre jouer. Dans les salles trop grandes tout devient abstrait. L'ideal pour moi, c'est quatre à cinq cents places, qui ne sont pas rentables, à moins d'être subventionnées. Les clubs donnent une bonne écoute, mais on y est souspayés. Et pourtant, fai confiance, puisque quoi qu'il arrive, avec ou sans raison, je suis optimiste.»

> Propos recueiffls par COLETTE GODARD.

# COME BACK **AFRICAIN**

BANKATA ----TER TE ----BANKANA A is ferre part du 4 . The de Culture my de Dreve na précédée d'use de de Ville-surle gricus jeen. l ent den de falle 19127 79.71 7-Dem::24 CZ. tall-Melion. Active Fuller. Elicabeth Colons. ME CATALL

Cet and

De notre correspondant

do reteri en

sinistère à un at plaints, le adhérents de

Grand Sud-Montpellier.

aju, président a Grand Sud-

man qu'il F

is - incompré-

6 Chadeau, le gement du ter-n régionale, a

pesares allaient pe « d'avantage

mi prises sur roi des subven-de développe-et artisanci.

re de politique les dossiers se s d'un certain se à l'apprécia-serrices locaux.

enesi antiquo e esta de develop-lique regional tribuer 350 mil-à la region en lite de l'Ezat. Il sud-Osesi fasse développement reflex L'Aqui-po-Boussillon et amuratent me-

mourrasent use-

coetions solaties

est dans ces re-emplantees e los subtes de labri-d et de l'alcool

ce out derrai.

ne Carrel-Silliand, solid-sellanti, ne Carrel-Elliand, sella-deliand, Prot. 1-Alas edal, aux-solianti, sella-delianti, prot. 1-Alas edal,

· Carrel-Billiard

Grand Sud-

la mise en place : universitaire de

que a Toulouse ; francs à la cress

et de la protection

sur l'avenir ce

ministerielle dis-

primee le Si des M. Chadean a

de poursuitre la qu'à son le-

allon resters

On pourral.
ble-t-il une

(Gard, Herall)

Marke De-

ministèrielle de littoral Langue des présence des présence des mentales des mentales des M. Pierre Raccia de la litte de la li

sembles and the sembles of the mentales, des the mission. Le grave main a deux que cette mission de mission de

Total State of the Control of the Co

77 NEL

vicents o. Le délégué à l'at

M. Chadean a august

gall proposers and a mitting mitting ment du territories consacre 5 miles

Alter the received of the communities of the commun الا محضرة جويو inuel, to the control of the control

a de Yectie ANDESIT.C. Cipacification structure Class Class

ನೂ ಕೊಂಡಿಯಾಗುವರ Mon ETTTS GEE. the George of Control of Control

de fame part du HEE BENET. ne entiteren bi identies.

12.09.35

\*\*\*\*\*

DESACHY क्र संस्थापन की सन **190, 75,3722** (74,825) UNE ÉTUDE de LEVAILLANT

## «L'improvisation musicale»,

VEC son livre, l'Improvi-A sation musicale (sous-ti-tré: « Essal sur la puis-sance du jeu»), Denis Levaillant propose une étude, un traité ou un manuel poétique — comme on vondra le lire - qui largement excède l'espace traditionnel dų jazz.

A bien des égards, pourtant, c'est du jazz que vient sa démarche, en droite ligne : le jazz, « ce miroir dionystaque de nos insomnies conceptuelles, (...) ce miroir de la musique occidentale dite « sérieuse », qui tantôt nous assomme, tantôt nous éblouit. Qui fascine tou-jours. Mais la réflexion de Denis Levaillant ne vient du jazz que, par une ultime fidélité à son extravagante leçon, pour mieux s'évader, s'envoler, vagabonder et repenser une pratique de musicien. Car, avant d'être écrivain, Denis Levaillant est pianiste, interprète - compositeur, animateur d'ateliers, et pratique « l'improvisation et le jazz » depuis 1969.

Du swing au glide

Eh quoi! le jazz ne serait pas de l'improvisation? Si, bien sûr : et l'on sait à quel point l'auteur est troublé par les deux versions totalement différentes

de Parker's mood, enregistrées le 18 septembre 1948, à quelques minutes d'intervalle, par Charlie Parker. Deux versions radicalement différentes et mêmes, à la fois. Il ne suffit donc pas, selon Leveillant, de parler de « composition spontanée » comme on le dit parfols : le geste est plus profond, plus décisif aussi, qui a peut faire coincider exactement improvisation et composition a.

Retrouvant alors les pensées récentes de l'écriture comme celle de Jacques Derrids, Levaillant ne dénie certes pas la prèsence de l'écriture : « Il n'y a même que cell. Mais, sous ce mot, il faut mettre tout ce que le jazz lui-même nous a incités à y entendre, la violence, la discontinuité, les relations humaines, et non une stricte graphie. En ce sens, l'improvisation est bien plus qu'une écriture, disons une hyper-écriture. »

Avec la puissance du seu il s'agit donc d'une approche plus large de l'improvisation. Il s'agit de l'improvisation au sens où cette pratique a pu être informée, bousculée parfois, brutalisée souvent - et pour sa force ! - par les secousses sauvages des années 70. Ce n'était donc pas une parenthèse, ce grand cham-bardement qu'on a appelé « noutree tazz, musique free à l'européenne ou musiques libres? Eh non! c'est un temps plutôt où les musiclens, faisant cortège à leur propre histoire ou la précedant, sont alles tres loin dans l'exploration du possible. Fauré voulait aller « aussi loin que possible dans ce qui est permis. » Eux, ils sont alles bien au-deia! On a, aujourd'hui, d'autres pré-

C'est pourquoi le livre s'inscrit dans le droit fil de Free Jazz/ Black Power (Carles et Comolli) pour sitôt mener sa propre conquête, et poursuivre ses démons. Tambour battant. Autour de ces charges de l'irrationnel venues des insolences nègres du jazz, il s'organise alors comme un roman polyphonique. Et il n'est pas interdit de le lire comme l'histoire musicale d'un musicien d'aujourd'hui.

A dire vrai, il est permis de le lire en tout sens : dans la ri-gueur théorique de son avancée, or par prisea, en le feuilletant ou en dépit du bon sens C'est au

ioner simultanément les deux

## Les malentendus de la danse

E ST-CE un effet prolongé de la mode rétro? Le solide come-back des comédies musicales en cycles réguliers à la télévision et dans les salles de cinéma entretient le vieux rêve toujours frustré de faire la meme chose sinon mieux. de donner à ses mouvements la souplesse nerveuse des Fred Astair et Gene Kelly. Les cours de claquettes et de Jazz-danse se multiplient, un Matt Mattox (1), aujourd'hui installé à Paris, a beaucoup plus d'élèves que n'importe quel professeur de classique ou de moderne.

Jazz-danse: le mot invite des images de rythmes, de déhanchements, de corps libres et de musique noire américaine. Mélange composite de danse africaine et européenne, sa définition reste floue: on a tendance à la confondre avec la modern dance : et c'est vrai. il y a interpénétration Elle est née aux Etats-Unis en même temps que le jazz lui-même, a évolué avec lui. Son tempo a suivi le passage du swing au glide, on ne balance plus, on glisse. Inspirée de la technique africaine du polycentrisme du corps, elle s'est transformée sous l'influence des danseurs blancs et du musichall. Des écoles se sont ouvertes, surtout à New-York. Elles visent Broadway, mals, selon que l'on assiste à une classe chez Luigi. Franz Wagner, Jack Cole ou Walter Nicks, on voit bien que les styles varient avec la personnalité des professeurs.

pas qu'elle soit libre. Un cours de Matt Mattox est aussi rigou-reux qu'une classe de style d'Yvette Chauviré à l'Opéra, qu'un atelier chez Merce Cunningham.

a Le jazz, dit-il, n'est pas une excitation vague, répondant à un appel du rythme. Il faut maitriser le corps, acquérir un vocabulaire riche. Ensuite, vous pouvez vous préoccuper de la qualité du mouvement, de la dunamique. Mais il jaut savoir qu'il n'est jamais gratuit, que enchaînements répondent toujours à une logique. »

Le cours de Matt Mattox comporte d'abord un échauffement un travail de milieu où les différents éléments de vocabulaire sont combinés de manière très variée à l'écoute de la batterie. l'espace.

Un œil sur Broadway

C'est avant tout de la musique que la jazz-danse tire son « feeling ». Le saxophoniste Otton Jansen a tenté d'approcher ce rapport : « En musique, on appelle beat un certain tuthme de basse. C'est la vulsion régulière qui sensibilise le corps au temps. Les sons, qui n'ont rien à voir par eux-mêmes avec le beat, provoquent cetui qui suit. Lorsqu'ils sont très accentués, ils forment un contrepoint et sont appelés off-beat. A travers le synchronisme du beat et du off-best se produit un rythme

guth, s'est passionné pour la jazz-danse. Il l'a étudiée à New-York chez David Harris et Franck Wagner, et l'enseigne actuellement à Bonn. Il a publié un véritable traité, où il analyse les éléments pédagogiques de base (2). Tout comme Mattox, il préconise un travail d'échauffement à la barre portant sur la colonne vertébrale et le bassin. et y ajoute un entraînement au sol, favorisant les exercices de contraction-relache, chers à Martha Graham. La troisième par-tie, essentielle, concerne la fameuse technique de l'isolation qui revient à considérer successivement chaque partie du corps Ensuite, il passe en revue les enchainements qui permettront au danseur de s'éclater dans

Un danseur allemand, Fred Tra-

perceptible à différents miveaux du corps qui se laissent appro-

cher, en aanse, par la technique d'isolation.»

Y a-t-il un malentendu à propos de la jazz-danse? Quelques puristes regrettent une certaine confusion avec la danse règlès sur des musiques de jazz. Ce qui revient à dire que les ballets d'Alvin Ailey inspirés par des negro spirituals, des blues, des compositions de Mingus, de Coltrane, de Duke Ellington ne sont pas de la jazz-danse, à plus forte raison New-York export : op. jazz on West Side Story, de Jérôme Robbins. Aux Etats-Unis. la polémique est serrée : Twyla Tharp, qui a peut-être crée ses meilleures chorégra-phies sur des musiques de Jelly Roll Morton, de Billy Smith, refuse la filiation. Bien qu'ayant pris des cours chez Luigi, elle reproche au jazz actuel sa sophis-tication, et s'est tournée, depuis, vers des styles plus directs. comme la pop et le disco.

Les Ballets-Jazz canadiens. eux, s'en tiennent à la technique orthodoxe, mais ils manquent singulièrement de feeling. En Amérique du Nord, la comédie musicale est un support à la jazz-danse. En France, il y principalement la télévision, et ses médiocres prestations réglées et tournées à la va-vite, sans imagination, des caricatures. Quelques trop rares spectacles de Walter Nicks et de Matt Mattox, à la Cité internationale et à la M.J.C. de Colombes, ont pu donner un avant-goût du vrai balletjazz. Mais il est évident que les danseurs n'ont pas intérêt à se laisser enfermer dans un style étroit, sans débouchés, qui les coupe de la créativité. La modern

dance leur tend les bras... MARCELLE MICHEL

(1) Danseur et chorégraphe amé-ricain, Grand Prix d'Edimbourg en 1974. (2) Fred Traguth : Modern Jazz Dance. Editions Fischbacher, Pro-duction Geneviève Ponty.

## **Double** jeu

UAND les acteurs volent les musiciens se mettre d'accord l'arrange d'a d'accord ('après-midi sur ce qu'ils vont faire le soir, s'embarquer apparemment sans filet dans des compositions fort subtiles, ils crévent d'envie. Leur rëve, c'est le bœuf.

Les gens de théâtre sont des chercheurs. Artisans d'un art qualifié d'anachronique par les technocrates, et d'élitaire par les démagogues, ils ouvrent des portes, fouinent, grapillent, testent. A la base, il y a le désir toujours insatisfait d'élargir le d'accrocher la « sensibilité du moment », l'habitude ancestrale d'échafauder des mondes à partir de mots.

Le mot a improvisation a. Nos. talgle des bateleurs, leçons de Stanislavski, moděle Living, facon Théâtre du Soleil, les gens de théâtre la pratiquent sous diverses formes, dans différents

ll y a eu les happenings, îl y a les performances. Certains se sont penchés sur les mystères du free. A les entendre, ils ont été près d'en trouver la clef : ils ont travaillé à étabir des < schémas permettant à la fois le vagabondage et le dialogue strict - L'affaire s'étant révélée décevante est passée de mode. Evidemment, mettre face à face comédiens et musiciens, faire

expressions, c'est plus séduisant. La musique, même enregistrée, tionnelle immédiate -, modifie l'espace, l'ouvre sur l'invisible. Vivante et de lazz, elle aloute un risque stimulant et la rassurante technique des musiciens, Mais, au théatre, quand on improvise, c'est dans la période de préparation. Les comédiens se débrident, font tourner leur imagination à plein régime, proposent leurs trouvailles au metteur en scène qui les amene là doivent plus rien changer, sinon le spectacle dans son ensemble décale. Leur art consiste à reproduire leur interprétation. Celui des jazzmen, à la renouveler sans cesse. Casse-tête. Comment concilier les contradictions (au moins à l'Opéra, le chef d'orchestre sert d'intermédiaire) ? De plus, les comédiens aiment

jouer de longues séries, par souci de sécurité matérielle, et parce qu'lis fignolent leur travail au public. Quel musicien renoncera à un concert pour jouer ce qu'il a jouè la veille et qu'il retrouvera dans huit jours? On voit bien comment le jazz

pourrait intervenir dans le théàtre. On voit mal la réciproque. Toute la question est là. C. G.

98, Bd du Mon 18, rue Detambre 75 Tét. 32 bre 75014 Paris 🔽 D.MOREAU M.HILPERT

TEMOIN DE SON TEMPS Exposition prolongée jusqu'au 15 mars Fondation Nationale des Arts 11 rue Berryer, 75008 Paris de 12 h a 19 h sauf mardi.



Tous les jours (sauf dimanche) 10 h. à 18 h. - Sam. 12 h. à 18 h. Du 3 au 28 février



🚃 GALERIE MAURICE GARNIER 🚃

🖚 8, avenue Matignon, PARIS (8°) • FÉVRIER-MARS 🖘

OPERA NIGHT. — Après avoir éprouvé des désagréments d'ordre public et administratif, OPERA NIGHT réouvre ses portes. Sa fidèle ellentéle pourra donc retrouver les agréments de ce complexe de loiairs ne comprenant rien moins que 2 salles de cinéma - 2 bars lotars ne comprenant men moins que 2 salles de cinema - 2 bars des salons - des balcons - un promenoir - des jeux électroniques une discothèque des plus moderne - de merveilleux jeux de lumière un laser hallocinant - une piate luminense - une sono exceptionnelle un écran géant pour projections de films musicanx courts mêtrages et diapositives - des attractions et, tout nouvellement, à partir du 12 février, un café - théâtre dit a Pousse-café-théâtre-Gramonts. La première pièce qui y sera donnée s'intitule : « Votez Franceistan ». C'est une comédie d'épouvante électorale burlesque et satirique de Jean Boucas du Colarroshow. Pour plus d'informations, une idée sur les horaires : 14 heures, début des séances de cinéma jusqu'à sur les horaires : 14 heures, début des séances de cinéma jusqu'à Jean Roucas du Colarroshow. Pour plus d'informations, une idée sur les horaires: 14 heures, début des séances de cinéma jusqu'à 24 heures, 25 h. 30, Théâtre, 23 heures. Discothèque et attractions. L'aveuir semble vouloir sourire, une fois de plus, à l'OPERA NIGHT des grands boulèvards, en passe de devenir l'un des centres attractifs répondant le plus aux aspirations de la jeunesse parisienne, OPERA NIGHT - 30, rue Gramont, à l'angle du bd des Italiens. Métro: Richelieu-Drouot - Tél.: 296-63-56 (Parispectacles Information Publicité).



PLACE BLANCHE

606 00 19 / 78.02 et agences



Revues spécialisées

Magazine d'informations, α Jazz-flot » (14, rue Chaptal) se déclare très soucieux de ne rien ignorer de toutes les tendances (y compris les tendances « commerciales ») jazz, et s'efforce sans relâche d'adhérer depuis le départ de l'équipe politique de Michel Le Bris (1969), au ton de l'époque. « Jazz-Magazine » (63. Champs-Elysées) poursuit ses recherches sur a l'hisportante et l'actualité du jazz 2, son ancrage social et ses débordements contemporains (l'Improvisation), avec un souci constant de l'écriture. Dans l'une comme dans l'au-tre des deux revues traditionnelletre des deux revues traditionnelle-ment concurrentes, on trouve un grand numbre d'interviews, de pho-tos et de nouvelles du monde entier. Bonnes informations dans a Soul Bag n. Le C.I.M. (voir a écoles n) public le a Jamophone n. Plus confidentiel : a Blues, Jam & Co. n. Venu de Suisse : a Jam 360° n.

## VADEMECUM - VADEMECUM -

Programmes et concerts

Outre les revues spécialisées, les rebdomadaires de spectacles (pour Paris ou Lyon) et les rubriques régulières de quelques grands quo-tidiens (α le Monde n, α Libéra-tion n, α le Matin de Paris n), on peut trouver dates et annonces dans « le Monde de la musique » et « Rock et Folk n, a les Nouvelles littéraires » et « Télérama n

A Paris, un répondeur téléphonique (325-28-27, rais à la disposition des amateurs par α Doio-Musique » (voir disques), annonce les programmes des principaux événe-

Enfin, tous les mardis (18 h. 2), Philippe Carles, dans son émission a Jazz Time a (sur France-Mu-sique), annonce les concerts de la semaine, pour Paris et la pro-

Radio - Télévision

FRANCE - MUSIQUE : « Jazz classique n, tous les jours (sauf samedi et dimanche), à 12 h. 35 : avec Claude Carrière, Daniel Ne-vers, André Clergeat, Jean Buzelin, Laurent Goddet, Jean Delmas, Alex Dutilh.

a Jazz Time n, per Lucien Mal-son (lundi), Philippe Carles (mar-di), Alain Gerber (mercradi), Jean-Robert: Masson (jendi) et Heuri Renaud (vendredi), à 18 h. 2. « Jazz Forum a par André Fran-is et Lucien Malson, le Jeudi, à cis et i minuit.

c Jazz vivant n. par A. Francis, le dimanche, à 19 h. FRANCS - CULTURE : a Black and Bine n, par Lucien Malson et des invités, avec Alain Gerber (petit journal), le vendredi, à 31 h. 30.

FRANCE-INTER : a Jam Parade n. par Audré Prancis, je di-manche. à 22 h. 10.

RADIO-PRANCE - INTERNATIO-NAL : α Jazz à B.F. l », par Jean-Claude de Thandt, le jeudi, à

FR 3-NORMANDIE : « Tempo n, par Michel Dubourg et Dominique Voquer, le dimanche, à 11 h. 30. RADIO-ADOUR .: « Musiques de

jazz, musiques improvisées », par Robert Latzague, le jeudi, à 18 h. 30 (M.F., 100 mghz), sur le Pays basque et les Landes. BADIO-ANDORRE : « Jazz Tri-

bune », par Jacques Lubin et Mar-cei Zanini, le dimanche, à 18 h. EUROPE 1 : Pour ceux qui aiment le jazz », par Frank Ténot et Claude Brunet, le dimanche, à 24 h. BADIO-MONTE-CARLO : a Plain jazz n, par Gérard Resouf, le di-manche, à 21 h.

RADIO-LUXEMBOURG: a Jazz n, par Philippe Adler, à 22 h. 18. Pen de choses à la tétévision, en dehors des émissions (fréquence 3) de Jean-Christophe Averty, et de la séquence jazz du « Dimanche-Mar-tin » d'Autenne 2.

Clubs et salles

Mets: Le caveau des Trinitaires.
Lille: La boîte à musique. Rouen:
Salle Sainte-Croix des Pelletiers.
Lyon: Le Hot-Club et les Clochards
célesies. Marseille: Centre culturel
du Merian. Belfort: Centre culturel. du Merian. Belfort : Centre culturel. Saint-Etienne : Le Plano fon. Mont-pellier : Le Doyen. Aix-en-Provence : Le Rot brass. Toulouse : La Cave des Blanchers. Longwy : Centre Robert Schumann. Caen. Hérouville-Saint-Clair : Le Café des Images. Sceaux : Les Gémeaux. Créteil : Maison des Arts.

palyphonic of the second of th

and a decountry I Blue No

- - - - - -

1985 to 1984

-1.5

Section 1995 Section 1995 计二十分 化乙酰胺 建二氢二基 معرفة مخاصيق المحاجر الفات the second second THE WAY SHOWN

Control Service Services 7 / 7 E. (1/2477a) संप्रदेशकालीका नदम्य प्रियोग के प्रसिद्ध स्थितिक के ब

STATE STATE STATE The St. of Standard House 63 Tiel sein Meichel Gestleicht Ten gestlesc Profess and South to thomas fazirostava The Market Art Place

the second second ক্ষা ব স্থান্ত্রীকৃষ্ণ সুন্ধা ব্যাসক্ষ্ণী স্থানীত হালা আৰু প্রকারণ n in the first state of the Elen i monetorie Transi en lineare - Strangenting

್ ನೋಟಾಗಿತ್ತಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಾತ್ರಿ ೧೯೭೨ - ೧೯೮೨ - ಅತಿಕ್ಕಾಗಿ নতে এই প্ৰথম তেওঁ ১ জা - ইচাটাও এক ন্ত্ৰ ড বিংগ ইচাইচাটো গ্ৰীনটো

free reas, mass.

péenne ou man

non! c'est 🚋

les musiciena .

leur propre habi-

dant, song all

sible dans of :.

Eux, Es sont

On a, automotive,

dans le dro

יימבונים יי יי

4.12.0

: ::-

· -::::::.

Black Poices

pour sitér :-conquête, et ;

de ces charre

venues des that

Jarr, il Scr

un roman to E.

memi che di me

musicien d'al ....

comm: ....

Hime on tour ...

02 540 10

01 65 105.1 1.

9457961 DT. 1

12 -13 :

1987 11577

May 55

\*\*\*\* 17 E

\$9 230 711

maginut in

2030

teur et 11

20821 T

fick: .

2.00000

22112 3-

2-1.7 1 --

VIVAN

4.47 5.3

voulait aller

# tion musicale»,

od, enregistress 1948, à quelques alle, per Char-versions radintes et mêmes. suffit done pas. de parler de spontanée 3 iit parfois : je rofond, phis dépeut faire coini improcisation

lote les pensées riture comme Derrida Level rtes pas la pre-. Mais, sous ce the tout ce que e nous a maites piolence, la disrelations humai-: stricte graphie. mprovisation est e écriture, disons

sance de jeu, il re approche pius visation Il s'ag: OR SEE SEE OU a pu care inforparfots, brutalin pour sa force : ares srufaces des

**Jouble** jeu

es acteurs voent siquens se merre d Paprés-midi Ser Jane le soit, s'este ter Same Continue tpos tions fort subrent d'envir Leur DOM: e treatre sont sea

Artisans 3 an ass अं विस्ताव व res. At percent dec ant grapilient 105-150. I y 2 10 Com postat désign d con la necessita nachtide andertitat des mondes à pais

STREET, SE S. NO.

trainum acoma CV

modere weing, faad Sperii tet 2001 3 \$121 (1964) 40 M es happenings. Y ಭಾರತಗಳ ವಿಶ್ವವಾಗಿ ಕಿರ i par er mysterer 😝 emigrand Gar dan n traumer in a ge. arra a desar ara ermenten a la folia

178 et e 14.07.4° elegi işiyeten iliyenindi. t gestide de modr فناؤا ۾ وروا ۾ جيج d musicións esima WECUM - VADER ECUM

arm approximation first de graciatien it in selejuna (१९३२) प्रकार Same de Paris dates et annuaces de de la mança. La la la habita

a Tratta.

et coscerre

Vancations telephones. tests and a subsequent at a Demo-Market EMBERGE ETT A F Manager of the control of m martin (II % %)

g imm Derrie Mu-

2226

g tem eringerite fill 4. Parts of its 2000 r.du.ua

- 100 mm - 100 mm MM Maria and a second Marker British Pri segrat, fram G-17 ... & deep broken & to a par Lacire Men-

Mingrat Carton 24. **स्ट**्क्टरस्यको । १०३४ r-⊜wear- et disc - £ 4: \$ 2 1 R 542 404" Fr.

I in you to Private 1.77.27 ng digitals Maistin . able 1+3

## roman polyphonique

reuse démarcation des expériences d'improvisation collective -n'a rien de linéaire. Elle entrelace les paroles, tisse les écritures, compt les rythmes, varie

On y trouve ainsi des entretiens avec Steve Lacy, Jean-Louis Chautemps. Tom Koopman, Jean-Yves Bosseur, Tamia, Bernard Lubat, Henri Pousseur Luc Ferrari, Michel Portai, Vinko Globokar, René Jacobs, François Jeanneau, Katia Labèque, Barre Philips, Carolyn Carlson, Louis Sclavis, Ollvier Bernard, Christian Rollet, Eric Sprogis. Brei, avec quelques-uns de ceux aui détiennent des fragments du grand secret que le livre se propose de reconstituer, à défaut de le réduire : a L'impropisation est problematique, dit Levaillant. Elle est comme le blason de toutes les pratiques musicales, où chacun neut interpréter son ènigme. Cette question n'épargne personne. C'est celle, simple, violente, de la perte de liberté. »

On peut bien sûr pointer plus ou moins grincheusement les lacunes de l'entreprise, ou ses exagérations... Rien donc sur tant de musiques populaires ou savantes - les musiques extra-

européennes, par exemple - où l'improvisation est en jeu, et de quelle façon | On peut encore trouver la nart trop belle accordée aux trente dernières années... Mais les choix sont là, clairs et précis : maigré sa belle érudition, l'ouvrage ne prétend pas couvrir tout le champ historique de l'improvisation. Et ce qu'il cherche à maintenir, contre vents et marées, c'est précisément l'effet de choc et de rupture des dernières années.

On y perd momentanément l'ampleur exhaustive qu'on peut attendre d'une thèse. Mais à aucun instant, l'Improvisation musicule ne s'en donne le projet. On y gagne un livre joueur, toujours placé sous la vivacité de l'écriture qui vous tient en alerte; on y gagne un éloge vif et multiple de l'Improvisation en forme de composition. On y gagne une réflexion, souvent inédite, aur la musique classique comme sur le lazz et par mille entrées, le prélude possible à tous les après-midi pédagogiques. Ce n'est pas rien!

★ L'Improvisation musicale. € Essa sur la puissance du jeu », par Denis Levalitant, Ed J.-C. Lattès, 1981.

Certains livres ont un mode d'emploi secret que l'auteur, par discrétion par julousie ou par ruse, se garde bien de tournir au lecteur. Consiste rali-li en un réportoire de mélodies -- adhérant aux mots essentiels d'uno manière essentielle, — jo n'en serals pas eutrement surpris. La musique fut une dimension permanente de notre histoire. C'était l'époque où même les clichés du jazz avaient un secret pour nous. De les découvrir un à un nous plongoait dans des transes auxquelles, désormals, ne m'invitent pas toujours les plus géniales créations. Rendre une innocence aux lormules lut une lonction de notre jeunesse, et une leçon apprise pour plusieurs années.

مكنا س الاعل

Car figurez-vous que Théo n'avait jamais rien entendu d'aussi beau. connaissait des musiques comme aimont les gens (c'est-à-dire qu'ils ne les alment pas, puisqu'ils n'arrêtent pas de s'en lasser pour s'enticher d'autres qui sont d'ailleurs oxectoment les mêmes, et souvent bien pires). Mais cela, ce n'est pas la vraie musique. La vraie musique, il n'y en a pas trante-six, c'est artichaut I Ca vous emporte. Ca vous embrouille la tête. Ca vous met des sortes d'oiseaux dans la politrine, qui battent des alles en cadenca. Et ça vous rend triste et heureux en même temps, si heureux et si triste en même temps. (...) Tout le reste ne valait pas la pouvait aussi bien rester où elle était, sur les lignes du toutu papier

(Le Faubourg des Coups-de-Trique, 1979.)

Cette nuit-le, Théo fut musiclen. Non pas simplement joueur de clarinette, qui joue un air sans se tromper, mais vrei leiseur de musique, ayant à jouer comme il taut quelque chose que personne n'a jamais joué et que personne ne jouera plus. Et lui, Théo, avait entendu ce que c'étalt, et c'était une musique artichaut, digne de Gentil-N'a-Qu'un-Œil quand il rentrait de promenade et jouait sur l'escalier de derrière qui donno dans lo jardin, avant qu'une poignée de cendres ne soit lancée sur le ciel rouge. Des airs mauves, mélancoliques et troués, avec des notes qui penchent et d'autres qui n'ont plus la force de rien et c'est seuloment le soutile qu'on entand, où tiotte un souvenir. C'était un genre d'artichaut et il y en avait un autre, jubilation et colère, pour les samedis soirs du Luxhot. Les deux laisalent la paire et ne talsalent qu'un seul ensemble, selon qu'on regardait sa vie par en bas ou par en haut. Le lent et le vif. Le triste et le furieux. Entre les deux, il y avait la place où nous étions, et nous voulions aller ailleurs. Je ne veux pas dire eilleurs qu'ici, le veux dire eilleurs qu'à l'endroit, quel qu'il soit, où l'on

fline sorte de bleu, 1980.) ALAIN GERBER.

🛨 Les trois romans ont été publiés aux éditions Robert Laffont.



## **Blue Note**

L y a au Southern Synco-ordinaire virtuose clarinettiste qui est, pareit-il, le premier de sa race à evoir composé sur la clarinette des blues d'une forme achevée. J'en ai entendu deux [...], ils étaient aussi admirables l'un que l'autre pour le richesse d'invention, la lorce d'accent, la hardiesse dans la nouveauté et l'imprévu. Ils donnaient déjà l'idée d'un style, et la iorme en élait saisissante, abrupte, heurtée, avec une fin brusque et impitoyable comme celle du Deuxième Concerto brandebourgeois de Bach. Je veux dire le nom de cet artiste de génie, car pour ma part je ne l'oublieral pas : c'est Sydney [sic] Bechet. •

Ce passage tiré d'un article d'Ernest Ansermet publié le 15 octobre 1919 dans la Revue romande, bien des amateurs de jazz, dans les années qui suivirent la deuxième guerre mondiale, l'ont brandi comme de leur entourage, tant le jazz était encore, ators, une musique décriée

A l'époque, nous n'avions guère prété attention su reste de l'article, pourtant beaucoup plus intéressant. En effet, Ansermet vient d'entendre a Londres l'orchestre de Will Marlon Cook et, s'il ne sait évidemment pas de quoi il parte lorsqu'il fait état de « biues d'une forme ache-

vée », il n'en a pas moins, avec une remarquable sûreté d'intuition, identifié sans le savoir la première blue note, celle du troisième degré de la gamme qui, hésitant entre la tierce majeure et la tierce mineure, donne sa coloration principale au blues. Bien avant lui, Thomas Fenner, en 1874, avait identifié la deuxlème blue note, celle du septième degré de la gamme, lorsque, relevant des chants de plantation en Virginie, il précisait qu'il avait dû noter par une sep-tième bémolisée des notes « variables par la hauteur, couvrent en certaines occasions un intervalle entier ». Mais des gens pourtant blen informés n'ont pas eu cette perspicacité. Mary Boykin Chestnut, en 1861, fait état de chants qui sont « partois dans une tonalité mineure piaintive . Thomas V. Higginson, en 1867, écrit à propos de spirituals que « presque toutes leurs chansons [celles des Noirs] sont en mineur ». (On salt au contraire, que presque tous les spirituals sont en majeur.) Après Ansermet, un homme aussi intuitif que Darius Milhaud parlera maladroitement de la superposition d'accords parfalts majeurs et mineurs. Tous montrent qu'ils n'ont pas compris une des principales spécificités de la musique afroaméricalne qui, déjà présente dans le spiritual, culminera dans le blues et se repandra dans tout le tazz instrumental : la tension introduite

qu'on peut grosso modo considérer comme une tierce bémolisée (c'est-àdire l'index du mode mineur dans notre système occidental) et d'un accord majeur, même sous-entendu.

En 1919, Ansermet, lui. a entendu des tierces ni maleures ni mineures, de tausses secondes », ce qui n'est pas une mauvaise définition de la blue note du troisième degré envisagée dans sa plus grande amplitude. Il signale aussi que, dans un fragment mélodique qu'il pré-sente, « le la dièse et le si bémoi, le mi et le mi bémoi ne sont pas les sons de notre gamme ». Il s'agit dans les deux cas de la blue note du troisième degré, car le fragment, écrit en tonalité de soi, repose tan tôt sur un accord de soi (blue note : si bémol), tantôt sur un accord de do septième de dominante (blue note : mi bémol). Il avait donc dé celé ce ou'il appelle à luste raison des « équivoques majeures-mines res », mais il savait qu'il s'agissait de simples équivoques, car il avait une trop bonne oreille pour se regretter qu'il n'ait pas connu William Faulkner. Cela eut peutêtre évité à celui-ci de parter, dans Sartoris (1929), à propos d'un trio de chanteurs noirs, du « rich minor » de Home, Sweet Home, morceau qui est d'un bout à l'autre en ma-

JACQUES B. HESS. chargé de cours d'histoire du jazz à Paris-I.

## Climat bleu

UCUN art où les Noirs furent et restent exemplaires n'a connu diffusion et acceptation semblables à celles du jazz. Celui-ci doit certainement son triomphe à sa bâtardise, extrême et invétérée. Il serait indéfendable en effet de ne voir dans le jazz qu'un épisode, en exil, d'une affaire africaine. Sans le matériau européen, pas de jazz, et, d'abord, pas de blues — la moitié de lui-même, — étant entendu que la rée par l'action des déportés et esthétiquement si coint toujours économiquement, en

Le mode du blues, original, irréductible à tout autre, apparaît comme le plus large, le plus souple, et. à la fois, le plus impératif de tous ceux connus, avec pour notes typiques - et fortement hiérarchisées, comme le montre une pénétrante et toute fraîche étude de Christian Beliest ses troisième, septième et cinquième degrés, à volonté altérés. Dans ses classiques douze mesures, le blues iazzidernier tiers de son parcours,

c'est-à-dire de ses enchaînements d'accords, un senti-ment de tonalité. D'où, au long du temps, la técondité insigne qui fut la sienne. Le jazz, donc, a existé avec

le blues, et, simultanément, avec la chanson blanche, l'un et l'autre travaillés par leurs arrangeurs, et. surtout, par leurs solistes qui leur donnaient rythmiquement une éclatante vie. Du rythme du jazz, non moins singulier d'ailleurs que son « climat bleu », la nature est bien définie quand est décrit ce paradoxe : une rigueur métrique contestée sans fin par une fantaisie pulsative. Miraa percevoir que les élaborations passionnées de timbres.

Quant à l'invention, dans l'ordre de la mélodie, qui nierait que le lazz lui a donné. avec la . phrase-chorus . une chance dans le siècle sans pareille ? André Hodeir soulignait, tout récemment. lors d'un débat de France-Culture, que, grâce à ce processus, qui a fonctionné pleinement pendant des décennies, se sont levés, par centaines, de bons musiciens,

grands. Sans ce système, la fastueuse floraison mélodique dont nous avons été et sommes encore les témoins n'aurait pas été possible. Ce génie du jazz est un phenomène sinon équivalent du moins analogue à celui que la musique européenne abrita en elle de 1715 à 1915 par la découverte puis l'exploration de la tonalité, jusqu'à ce que les générations héritières aient cru ressentir pour leur part un épuisement de ce monde tonal.

Quelle aventure, celle d'un art né d'un des plus pauvres et des plus opprimés des peuples et dont les plus adopté les conduites ! Quelle victoire, celle d'une tradition dont les pratiquants n'habimais encore Rome, Tokyo, Londres, Berlin, Paris, Stockholm, Belgrade, Varsovie I Quelle destinée, celle de cette musique qui reprend dit declinante et qui offre un changeant et nouveau visage chaque fois qu'on la croit pétrifiée !

LUCIEN MALSON.

## VADEMECUM - VADEMECUM - VADEMECUM

par la cohabitation d'une tierce

Paris : Théatre Présent, Cour des Miracles. Centre Américain, Espace Cardin (concerts de Radio-France). Musée d'art moderne (concerts gratuits le jeudi). Brasserie Bofinger, 5, rue de la Bastille, diners-concerts. Cardinal Paf. 11, rue Saint-Paul, restauration. Caveau de la Bolée, 25, rue de l'Hirondelle. Caveau de la Montagne, 18, rue Descartes, duos ou trios modernes. Caveau de la Huchette, 5, tue de la Huchette. Slow Club. 130. rue de Rivoli, danse et ambiance traditionnelle. Chapelle des Lombards, 19, rue de Lappe : réouverture du baut lieu de ces dernières années. A la Fontaine, 20, rue Cuvier, bar, traditionnel, le Club Saint - Gern 13, rue Saint-Benoît, Le Connétable, 55, rue des Archives. Dreher, sous-sol, place du Châtelet, du blues sol, place du Charte, the blood au moderne. Furstenberg, 25, rue de Buci, trio piano, ambiance bar. Hôtel Méridien, 81, boulevard Gonvion-Saint-Cyr et le Montgol-fler-Solitel, 8, rue Louis-Armand, vedettes du middle jazz, musiciens de passage. Traditionnel et tradition encore : Petit Journal. 71, boulevard Saint-Michel, Le Panama, rue des Bons-Vivants. La Mort sublte, 16. rue Mouffetard. Modernité, musiques improvisées : Riverbop, 65, rue Saint-André-des-Arts ; Petit Opportun, 15, rue des Lavandières-Sainte-Opportune ; 28. rue Dunois, métro Nationale. Chevaleret, rock, avant-garde, théátre musical.

Disques et magasins spécia-

Dolo Musique, rue Clotaire (place du Panthéon). Pannonica disques (3. rue Racine). Oldics but Goodles (18, rue du Bourg - Tibourg). Phaedra (15, rue Sentius-Michel). Crocodise (rue des Ecoles). Musique Action (place de l'Odéon). Scorpio (rue de la Vriere). Sans oublier

les rayons de Lido Musique (68, Champs-Elysées), des FNAC, et des Puces de Saint-Ouen : Ches Philippe (marché Malik). Salsa et musique antillaise : Kubaney Musique (23 bis, rue de Rocrol). Anvers Musique (35, boulevard de Roche-chonart). Reggae: Concert Jungle (23, rue Chapop). Time Music (rue Grégoire-de-Tours). New Rose (rue

Professeurs, instruments d'occasion, écoles

Petites annouces dans a Jazz Magazine s, a Jazz Bot s, a Rock & Folk s, a Sandwich s. Ecoles, conférences, écoute : C.I.M. (Centre d'informations musicales, 83 bis. rne Doudeauville). LA.C.P. (Institute for Artistic and Cultural Perception, 2, rue des

Livres

Impossible de signater parmi les titres facilement trouvables, autre chose que les traités de base, plus ou moins développés : « l'Histoire du jazz et de la musique afroaméricaine », par Lucien Malson (« 10/18 », 1085) avec son vaste panerama socio-musicologique de tous les courants du Jazz; « Free Jazz/ Black Power s, par Carles et Comolli (éditions Galliée), ou l'analyse la plus serrée d'un phénomène musical, le jazz, et du discours cri-tique qui l'a accompagné. Pour débuter, on trouvers de précieux renseignements dans a la Petite Encyclopedie Larousse du jazz » par Tenot et Carles, ou dans la q Jazz s, d'André Francis (Solfèges), avec ses commentaires parfois intempestifs.

L'esprit des époques révolues peut

se retrouver dans les «Unromques de Jazz », de Boris Vian ou, pour les temps plus récents, dans « les Lundis de D.D.T. (« 19/18 », 1216-17,

Enfin, comme le jazz, plus que toute autre musique, est une mu-sique de l'expression, des visages, des attitudes et des corps, tout livre de photos s'impose comme une initiation voluptueuse : parmi les derniers sortis, a Montreux Jazza, photos de Giuseppe Pino (éditions de la Tour) et « le Monde du jazz », de Rodney Dale (édition





NAMESTRE TRILOGIE DU REVOIR de Botho STRAUSS mise en scène Claude REGY **20 Janv. au 22 <del>Fé</del>v.** 

# **Sotheby's** LONDON≡ prépare actuellement ses grandes ventes de : gravures anciennes et modernes les 13 et 14 Mui. tableaux et gravures japonaises le 3 Juin 1981.

sèrie des 36 wars du Mont Fuji. abez Sotheby Landres. Octobre 80, 9,500 Livres. Les personnes désireuses de rencontrer nos spécialistes, les 17 et 18 Février, sont priées de contacter :

SOTHEBY PARKE BERNET

3 rue de Miromesnil 75008 Paris - Tél. 226.40.60

THÉATRE DE PLAISANCE USQU'AU MARDI 17 FEVRIER DES OISEAUX PAR LES YEUX

e...le triomphe des jorces noires qu'une jorce encore plus projonde alimente jusqu'à l'extinction. > Aptonin ARTAUD



co-production Maison des Arts Cie J.-L. Martin-Barbaz

M Créfeil Préfecture



D'AKIRA KURQSAWA

FESTIVAL ALLEMAND

A l'ARC, au Gœthe Institut, à la Maison de la culture de Nanterre. au Plessis-Robinson, l'occasion unique de tout savoir sur le cinéma allemand d'aujourd'hui, avant de découvrir la jeunesse sous le ille Reich, restituée en quatre

Un étrange voyage d'Alain Cavalier: une vieille dame disparaît; en la cherchant un père et une fille se retrouvent. Numéros zéro, de Raymond Depardon : la naissance d'un journal regardée de façon drôlement documentaire. Flash Gordon, de Mike Hodges : l'enchantement naït d'une bande dessinée. Le Demier Métro, de François Truffaut : le film aux dix Césars. Gosses de Tokyo, de Yasujiro Ozu: pour découvrir un chef-d'œuvre. Samedi solt, diman-

che mattri, de Karel Reisz : revoir Albert Finney en jeune ouvriet anglais des années 60.

théâtre

CALIGULA A L'ODEON

Aurétien Recoing, acteur riche bizarra, viciaux, inventeur, osé. Personnage solidement ancré dans un univers en déroute, et qui garde la tête hors du cloaque en se raccrochant à une sorte de dérision beaudelairienne, il fait oublier Gérard-Philipe, et apporte à la pièce de Camus ses ambiguités. La Tempête au Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis. Mélancolie douceur, bruit et fureur. La Faille. à Essaion. Les paroles de la folle.

## musique

UN BAL MASQUE A L'OPERA

Une épreuve pour l'Opéra de Paris : monter Un bal masqué, de Verdi presque sans décors (ceux de Milan π'ayant pu se caser au palais Gamler) et faire de ce brillant spectacle un drame intimiste. Mais souvent nécessité fait miracle : souhaltons-te pour le metteur en scène. Sonja Frisell, appuyée sur une superbe distribution : Carreras, Ricciarelli, Cortez, etc., sous la direction de Jean-Claude Casade sus (palais Gamier, les 16, 18, 21, 24, 26, 28 février, etc.). LOUISE ET LE CED AU CHATELET

Le trac aussi su Théâtre musical de Paris... La superbe production de Louise de G. Charpentier (J.-M. Simon et P. Cauchetier), créée à Nancy en octobre 1979, va-t-elle ramener au Châtelet la foule amoureuse de l'opéra-comique, tout en conquerant un nouveau public? Tous les atouts semblent avoir été reunis sous la direction d'un grand net (Châtelet, les 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 février). Autre événement lyrique au T.M.P., mais en oratorio, le Cid de Massenst, adaptation douteuse de Corneille, une plaisir, surtout avec Rodrigue-Placido Domingo, sous la direction de R. Glovaninetti (Châtelet, le 15).

NEUMANN ET OZAWA

Deux grande chefs en concurrence : d'abord Vaclav Neumann, directeur de la Philharmonique tchèque, qu'on entend peu en France, dans un programme Smetana, Janacek (Teresa Boulba). Strauss, avec Paul Torteller (Conde Paris (Congrès, le 12, à 20 h. 30. Champs-Elysées, le 14, à 10 h.). A ce programme varié et pittoresque s'oppose le concert monolithique d'Ozawa à la tête de l'Orchestre national : les Gurrelieder, formidable légende romantique de Schoenberg, avec une grande distribution : J. Norman, H. Schwarz, McCracken, Nimsgern, Caley, W. Pearson (Champs-Ely-sées, le 12 et le 14).

LE COMPOSITEUR ET L'ORDINATEUR A L'IRGAM

Un cycle d'ateliers d'un puissant intérêt sur un sujet d'avenir : le compositeur et l'ordinateur, avec un panorama des studios europeens et américains, des concerts (du 17 au 21 février, à 18 h 30 et 20 h 30), un concert de clôture

(Chowning, Xenakis, Ferneyhough, Machover, le 21, à 18 h 30) et un débat public avec Boulez, Bayle, Xenakis, Dufourt, etc. (le 21, à 20 h 30), tout cela à l'IRCAM.

Créations par l'Ensemble 2s2st (Centre Pompidou, le 13); Byrd et Palestrina, par le Deller Consort (Notre-Dame-des-Blancs - Manteaux, le 13); Haydn, Beethoven, Smetana, par le Musikverein Quartett (Gaveau, le 14) ; Première Symphonle, de Mahler, pour huit pianistes, et Quatuor inschevé, de Lekeu (Radio-France, le 14, à 17 h.); le Vaisseau fentôme, avec J. Van Dam. M. Napier et J. Thomas (Opéra de Marsellie, les 14, 17, 18, 22) ; Liebeallederwatzer, de Brahms (Opéra de Paris, le 15, à 18 h 30); Beethoven et Strauss, par le Nouvel o chestre philharmonique, direction F. Leitner (Champs-Elysées, le 16) : œuvres de Reich. Leniant, Florentz, Paggi, Taira, par l'Itinéraire (Centre Pompidou, le 16); Schubert, par H. Prey (Opéra Britten, par l'Ensemble orchestral de Paris, avec 7. Meriet et R. Tear (Gaveau, le 17); l'Heure espagnole et le Château de Barbe-Blaue, mises en scène J. Lavelli (Nancy, les 18, 20, 22, 24); S. Kudo, prix J.-P.-Rampal et K. Fujii (Gaveau, le 18, à 18 h 15).

## expositions

GAINSBOROUGH. AU GRAND PALAIS

La première grande expesition rétrospective en France consacrée à un peintre anglais du dixprésentée en automne dernier à la Tate Gallery de Londres (le Monde du 22 octobre 1980). Sa version parisienne, au Grand-Palais, diffère par son contenu. On y trouve, à côté des paysages qui parient tant au cœur des Anglais, les grands portraits qui n'y

étalent pas : celui de lady Hove, conservé au château de Kenwood l'étonnant double portrait de Mr et Mrs Andrew (National Gallery). mais pas Blue Boy, l'éclatant chefd'œuvre appartenent aux musées

CAMILLE PISSARRO

AU GRAND PALAIS L'aîné des impressionnistes, celui que Cázanne appelait - l'humble et colossal Pissarro ». Aucuna exposition importante des musées nationaux ne lul avait été consacrée depuis celle de l'Orangerie... en 1930. Dans cette rétrospective, près de cent tableaux, autant de dessins, aquarelles, gouaches, pastels et estampes venus des musées et des collections privées d'Europe. des Etats-Unis et du Japon. A l'automne, elle a été présentée à

JEAN POUQUET **AU LOUVRE** 

Une « petite » exposition, bien sûr l'œuvre conservé de Fouquet est réduit. Une - grande - exposition. pourtant, qui donne une vue complète de l'art du peintre tel ou'il apparaît aulourd'hul, cinq cents ans après sa mort.

POMPET A L'ECOLE DES BEAUX-ARTS

Une exposition guasi sédulagate que sérieuse. On y découvre, à travers les travaux et envois des architectes français au dix-neuvième siècle, l'esprit de l'architecture de l'époque, et une vision de l'Italie ancienne servie par un art éblouissant du dessin.

Jazz

Michel Portal à la chapelle des Lombards, du 10 au 14, sauf le 18. Longineu Parsons au Dremer, du 12 au 15. Les cinq jours de Grenoble : concerts, films, ateliers, expositions en divers lieux de la ville

danse

VITTORIO BIAGI AU THEATRE DE PARIS

A quarante ens Biegi effectue sa rentrés comme chorégraphe et comme danseur et s'identifie à Don Giovanni avec optimisme et santé.

Plaisance : Eléonore Ambash, tragé-dienne de la danse (12, 13, 14 février). Journées chorégraphiques de Toulouse : le ballet-théâtre de l'Arche (12 février), Katia Cavagnao Théâtre du mouvement de C. Heg-gen et Y. Marc (du 17 au 21 février), Maison de la danse de Lyon : le Tanz Forum de Cologne, entre Graham et Wigman.

## variétés

CLAUDE NOUGARO A L'OLYMPIA

Nougaro n'a jamais été en aussi grande forme avec ses musiques, ses passions, ses emportements, son humour, see chansons un peu folies ou douces (20 h. 45).

AU PETIT FORUM DES HALLES

Un Auguste tendre et extra-lunaire qui, mine de rien, juste en effleurant, a des propos graves sur le monde (20 h. 30).

A LA GAITE-MONTPARNASSE

L'innocence, la subtilité et la finesse d'un des derniers grands

RICKY NELSON AU PALACE

Une ancienne « idole des jeunes » qui tente aux Etats-Unis une trolsième carrière, la quarantaine passée (le 17 tévrier).

COSMOS \$75, ruado Rennes. Tél. 544.28.60

HOMMAGE A DOSTOIEVSKI L'IDIOT

de G. LAMPIN avec Gérard PHILIPE

CRIME ET CHATIMENT de Lev KOULIDIANOV

LES FRERES KARAMAZOV

de Ivan PYRIEV (V.O. - S.T.F.)

LES NUITS BLANCHES de Luchino VISCONTI avec Jean MARAIS

L'IDIOT

enfin la version russe d'Ivan PYRIEV

MARIGNAN v.o. - 7 PARNASSIENS v.o. - CLICHY PATHÉ v.f. CAPRI Grands Boulevards v.f. - IMPÉRIAL v.f. - GAUMONT SUD v.f. GAUMONT HALLES v.f. - ALPHA Argenteuil - PATHÉ Champigny LUX Bagneux

Un continent en péril. Une impitoyable chasse à "L'homme Radioactif"

A PARTIR DU 18 FÉVRIER UN FILM DE LUIGI COMENCINI Un enfant accuse... FORUM HALLES - OLYMPIC ENTREPOT



U.G.C. BIARRITZ v.o. - U.G.C. DANTON v.o. - ROTONDE v.o. - MAGIC CONVENTION v.o. - REX v.f. - U.G.C. OPERA v.f. - MONTPARNOS v.f. CLICHY PATHÉ v.f. - U.G.C. GOBELINS v.f. - CYRANO Versailles ARTEL Nogent - ARTEL Créteil - VELIZY - ARGENTEUIL - CARREFOUR Positin - MÉLIÈS Mostrevil - PARAMOUNT La Varense - U.G.C. Conflore



U.G.C. BIARRITZ v.o. - U.G.C. DANTON v.o. - 3 SECRÉTAN v.f. HELDER v.f. - MAXÉVILLE v.f. - MONTPARNASSE BIENVENUE v.f. SAINT-CHARLES CONVENTION v.o. - U.G.C. GARE DE LYON v.f. PARAMOUNT GALAXIE v.f. - STUDIO PARLY 2 - ARTEL Créteil ARTEL Rosny - CLUB Les Mureaux - FLANADES Sarcelles - ARGENTEUIL CARREFOUR Pentin

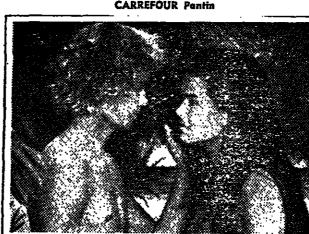

Le réalisareur de "Grease", Randal Kleiser, a mis en scène un film d'un amour pur et sensuel.

Deux enfants font naufrage dans une île de rêve. Ils vont s'acclimater à ce lagon paradisiaque. Le petit garçon deviendra grand. La petite fille deviendra belle.

Lorsque naît leur amour, il est aussi naturel, aussi pur, aussi fort que l'onde. Toute la sensualité d'un premier amour.

COLUMBA FLUS PROVIDE OF FLUT DE RAYDAL NLEISER
"LE LACION BLEL!"

AMBROOKE SHELDS "PROVIDENCE CHRISTOPHER ATKINS
LEO MCKERN-WILLIAM DANIELS MUNIQUE OF RASLPOLEDORNE

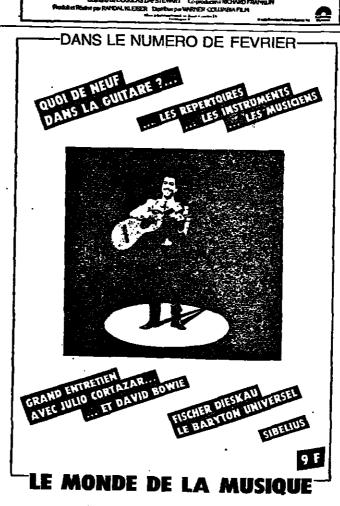

と秘跡能

TENTO TO SEE STANDING TO SEE S

Le Mondi

LA FIN

Automobile: P

#### lui de lady Hove. danss teau de Kerwood. » portrait de M: (National Gallery) zy, l'éclatant chefnant aux musées

والمرافي المناؤية 

us pasionnistes, ceiui: relait = l'humble et ) -. Aucune expodes musées natioait été consacrée l'Orangerie... en retrospective, pres x. autant de desgovaches, paste s us des musées et privées d'Europe.

position, bien su e de Fauquet es: ends - exposition. donne une vue unt des peintre tel sujourd'hul, cina Sa mort

et du Japon. A a été présentée à

memps elle ira à

BEAUX-ARTS aussi séculsante On y découvre. à : BIN ET STWOIS COS , sprit de l'architet-र्भ का स्थापन वास्त्राच्या देव SHIVIE DOT UN ET.

le la chapelle des ) au 14. saut la 13 pā au Dramer, Su ing jours de Grancines, etellers, expoa lieux de la mile

3.\*\*- . 1

VITTORIC SIAGE AU THEATRE DE PERTS

A quarante goon g A quarante government of States at the comme danger of the states at the Giovann: avec to - the stage

Jaunes compagnia in Theathe o Plaisance: Electric and insette of dienne de la contra del la contra del la contra del la contra de la contra del la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la cont ctieri deurnees de Toulouse : de la caracter de l'Arche (12 february 2000) (13 février), Ate de la caracter de l gen et Y. North and The Parket Maison de la partir de Lyon : L Tanz Form to Street

varié? CLAUDE NOUGERS

Nougaro na am atananama grande forms : an inverse ses passions as incomment ses brasing the state of the session with the session of the sessi folles ou doubles - - - 50

AU PETIT FOR LITTE THE 변하 Augusta tan in in a Market quil mine de la la la mente, carri la desarra la la mente, carri la mente, car DIMITEL A LA GASTE-VINTELONAISE

L.50778773 11 14 E & Empage dist RICKY NELSO AU PALACE 10 CM

---

MI VO . U.G.C. DANTON RATERUET TIT I IN ESU. MAXEVILLE . . MONTP. E. ES CONVENTION . S. . U.G.C. I-TE DE LYCK. GALAXIE . . . STUDIO FARLE I ATTE & CLUB Les Moreaux - FLANADES Tarrette - 2008/00 CARREFOUR Paster

auf time in in.



uteu de Verse, A. L. S. មួយ សាសាស្ត្រាជា សាសាស भीताक राज्या एक विकास के उन Sacramenta to talk the first seed nagrand La ponte filosoficio 24.1 erricker and Lief e l'ende Toute la sensualité : "...

SECTION SECTIO

DANS LE NUMERO LE

Gentres culturels

DES SPECTACLES

## Expositions-

Centre Pompidou

Entre principale rue Saint-Martin Entree principale rue Baint-Martin (277-12-15). Informations téléphoniques: 277-11-12.
Sauf mardi, de 12 h. à 22 h.; sam, et dim de 10 h. à 23 h. Entrée libre le dimanche.
Animation: gratuites: sauf mardi et dimanche à 16 h. et à 19 h.; le samedi à 11 h.; entrée du musée (troisième étage); lundi et jeudi, 17 h.; gaiétits contemporaines (rezde-chausaie). et dimanche à 16 h. et à 19 h.; le samedi à 11 h.; entrès du musée (troisième étage); lundi et jeud; le 10, aquare du Docteur-Blanche (1986-17 h.; galeritz contemporaines (rezde-chaulaie).

MARTIAL RAYSSE. — Jusqu'au 20 mars.

BJORN 1.0VIN. L'image Ilac. — Jusqu'au 23 mars.

BJORN 1.0VIN. L'image Ilac. — Jusqu'au 13 mars.

LES REALISMES entre révolution et réaction, 1919-1939. Entrée : 12 P. Jusqu'au 20 avril.

PANAMARENKO. Le dirigeable révolucion et réaction. 1919-1939. Entrée : 12 P. Jusqu'au 20 avril.

PANAMARENKO. Le dirigeable révolucion de l'accompande de l'accompande de 19 h. û 18 h. Jusqu'au 23 l'accompande et l'undi, de 13 h. 30 de 20 h. Jusqu'au 14 mars.

ANTON BLOMBERG. Photographie et l'accompande et l'undi, de 13 h. 30 de 20 h. Jusqu'au 24 mars.

ANTON BLOMBERG. Photographie et l'accompande et l'accompand 4 mal. LA PHOTOGRAPHIE POLONAISE. 1990-1980. — JUSQU'AU 8 MAIS. DONATION FLORENCE HENRI. — Jusqu'au 22 mars. LES INDIENS D'AMERIQUE DU NORD. — Jusqu'au 25 mai (à la Bib!lothèque des enfants).

C.C.L.

DE METROS EN TRAMWAYS. —
Conception de systèmes de transport
pour des capitales régionales. Junqu'au 30 mars.

LES VOIES D'EAU. — Jusqu'au 22 février. LE FIL DE L'EAU. — Jusqu'au 23 février.
RECIPIENTS D'AILLEURS: Asie,
par exemple. — Jusqu'an 16 mars.
B.P.L.
COTE JARDINS. — Jusqu'an

Musées

DONATIONS CLAUDE ROGER-MARX. — REVOIR CHASSERIAU.
— PASTELS DU DIX-NEUVIEME SIECLE. — JEAN FOUQUET. — Musée du Louvre, pavilion de Flore, entrée porte Janjard (260-29-28). Sauf mardi, de 9 h. 45 à 17 h. Entrée: 9 F (gratuite le dimanche). Jusqu'au 19 avril.

CAMILLE PISSARRO (1838-1903).
— Grand Palais, entrée avenue du Jusqu'au 19 avril.

C3MILLE PISSARRO (1838-1903).

— Grand Palais, entrée avenue du Général - Eisenhower (280 - 39 - 26). Sauf mardi, de 10 h. à 20 h., mercredi jusqu'à 22 heures, Entrée : 12 F. le samedi : 9 F (gratulte le 23 mars). Jusqu'au 27 avril.

CINQ ANNEES D'ENRICHISSE-MENT DU PATRIMOINE NATIONAL (1975-1980). Donation, dations, acquisitions. — Grand Palais (voir cl-dessus). Jusqu'au 2 mars.

GAINSBOROUGH. — Grand Palais ivoir cl-dessus). Entrée libre la 3 avril. Jusqu'au 27 avril.

LA COLLEGIALE DE THANN.

Grand Palais (voir cl-dessus). Espace 404, De 10 h. à 18 h. Entrée libre. — Jusqu'au 31 mars.

PABLO GARGALLO (1881 - 1934).

Rétrospective. Jusqu'au 19 mars.

HOMMAGE A ANDRE DERAIN.

Jusqu'au 8 mars. — Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 11, avenue du Président-Wilson (720-52-40).

Sauf lundi, de 10 h. à 17 h. 40; mercredi, jusqu'à 26 h. Entrée : 9 F (gratuite le dimanche).

ART-ALLEMAGNE AUJOUED-HUL. (gratuite le dimanche).
ART-ALLEMAGNE AUJOURD'HUL Divers aspects de l'art actuel en République fédérale d'Allemagne. — République fédérale d'Allemagne. —
ARC du Musée d'art moderne (voir
cl-desus). — Jusqu'au 8 mans.
PRESENTATION TEMPORAIRE
D'ŒUVRES APPARTENANT AUX
COLLECTIONS NATIONALES. Soisries de Lyon. commandes impériales
(collections du Mobilier national);
Portrait et société en Frauce 17151789: Un clavecin peint par Chagall.
Musée d'art et d'essai, palais de

Musée d'art et d'essai, palais de Tokyo, 13, avenus du Président-Wilson (723-36-53). Sauf mardi, de 9 b. 46 à 17 h. 15. Entrée: 7 F: le dimanche: 3.50 F.

LES METIERS DE L'ART. — Musée des arts décoratifs, 107. rue de Rivoli (260-32-14). Sauf mardi, de 12 h. à 18 h.; mercredi, de 12 h. a 22 h. Entrée: 12 F. Jusqu'au 27 avril.

JEAN CARLU. Bétrospective. — 27 svrii.
FRAN CARLU. Rétrospective. —
Musée de l'affiche, 18. rue de Paradis
(824-50-04). Sauf tundi et mardi de
2 h. à 18 h. Entrée: 7 F. Jusqu'au EDOUARD PIGNON. Œuvie gravê.

EDOUARD PIGNON. GEUVRE gravé.

Musée-galerie de la SETTA. 12. rue
Surcouf (555-91-50). Sauf dimanche,
de 11 h. à 18 h. — Jusqu'au 17 avril.
GUSTAVE FLAUBERT. — Bibliotheque nationale. 58, rue de Ricchelleu (261-82-33), de 12 h. à 18 h.
Entrée: 8 F. Jusqu'au 22 février.
EERNARD VILLEMOT. Pelmire
affichiste. — Bibliothèque nationale (voir ci-dessus). Jusqu'au
15 février.
CENT LIVRES D'ARTISTES ITALIENS. — Bibliothèque nationale
(voir ci-dessus). Jusqu'au 1e mars.
OUVERTURE DU MUSE BU
CABINET DES MEDAILLES ET
ANTIQUES. — Bibliothèque nationale
4: rue Louvois. Sauf dimanche. de
12 h. à 17 h. Entrée libre. Jusqu'au
8 mars.
L'INSTRUMENT DE MUSIQUE
POPULAIRE. Usages et symboles. —
Musée national des artis et traditions
populaires. 6, avenue du MahatmaGandhi (Bois de Boulogne, métro:
Sablons (747-63-80) Sauf mardt, de
10 h. à 17 h. 15. Entrée : 7 F.
le dimanche : 4 F (gratuite le
2 mars). Jusqu'au 19 avril.
VINGT ANS DU MUSEE DE
MONTMARTRE. — Musée de Mont-

le dimanche : Figitation le mars). Jusqu'au 19 avvil.

VINGT ANS DU MUSEE DE MONTMARTRE. — Musée de Montmartre, 17, rue Saint-Vincent (606-61-11). De 14 h. 30 à 17 h. 30, dimanche, de 11 heures à 17 h. 30 Jusqu'en mars.

EN FRANCE APRES JEANNE D'ARC. — Hôtel de Rohan, 87, rue Vieille-du-Temple (277-11-30). Sauf lundi, de 11 h. à 18 h. Entrée: 8 F: le dimanche: 4 F. Jusqu'au 12 mars.

VOYAGES ET DECOUVERTES — Museum national d'histoire naturelle. Galerie de botanique. 18, rue Buffon (707-28-65). Jusque fin décembre.

PISSARRO. monde raral, art et politique (cinquante dessius, deux cents documents). — Centre culturel du Marsis, 26-28, rue des Francs-Bourgeois (272-73-52). Saut mardi de 12 h. 30 à 19 h. 30. Entrée: 8 F. Jusqu'au 26 avril. Jusqu'au 26 avril.

ILEX BELLER. Peintures. Centre culturel du Marals (voir cl-dessus). Entrée libre. Jusqu'au 21 février. POMPEI. Travaux et envois des architectes français au dis-neuvième siècle. — Chapelle des Petits-Augustins, 14, rue Bonaparte (260-34-57) Sauf mardi, de 12 h. 30 à 19 h. 30 Entrée : 10 F. Jusqu'au 22 mars. LA B.D. TEMOIN DE SON TEMPS. — Fondation nationale des arts graphiques et plastiques, 1, rue Berryer (563-90-55). Sauf mardi, de 12 heures à 19 heures. Entrée libre. Jusqu'au 15 mars.

ADOLPHE SAX. Passé-présent du saxophone. — Centre culturel de la Communauté française de Belgique, 127-129, rue Baint-Martin (271-28-16). Sauf landi de 11 h. à 18 h. Entrée: 10 F (sauf landi et dimanche, à 15 h., projections de films sur le saxophone et le jazz). Juequ'au 15 mars.

LOUIS MIQUEL, Travaux d'architecte. — Fondation Le Corbusiez. 10, square du Docteur-Blanche (285-41-53). Bauf samedi et dimanche.

22 mars.

PIERRE CLERE, Guyres récentes. MONTREAL DE PLUS PRES.
L'architecture vue par les enfants.

— Centre culturel canadien, 5, rue de Constantine (551-35-73). De 9 h 30 à 19 h. Jucqu'au 29 mars.

AUTANT EN EMPORTE LE VENT.
CEUVres de Disier. Stalder, Winne-Wisser, etc. — Institut culturel italien, 50, rue de Varrane (223-12-78). Sauf samedi après-midi et dimanche, de 10 heures à 13 heures et do 16 heures à 19 heures. Jusqu'au 16 février. i février. L'TLR SAINT - LOUIS. Collections L'ILE SAINT - LOUIS. CORRESSOR du Musée Carnavalet. — Mairie anners du 4º arrondissement, 2, pla-ce Baudoyer. Entrèe gratuite. De 11 h à 18 h. Jusqu'au 9 mars. LE CHEMIN DE FER DE PETITE-COTE JARDINS. — Jusqu'an I LE CHÉMIN DE FER DE PETITE-CEINTURE DE PARIS. Photos. — CEINTURE DE PARIS. Photos. — LEURS 1, avenue Ravel (343-14-41). De 10 h 20 h Entrée libra. Juqu'au 22 février. LEURS POUR ENFANTS ET LEURS ILLUSTRATEURS. — Institut néerlandis, 121, rue de Lille (705-85-99). Sauf lundi de 13 heures à 19 heures. Jusqu'au 22 février.

Galeries

COBRA. Réimpression de la revue.

— Arteurial, 9, avenue Matignon (359-29-81). Jusqu'au 14 mara.

BRODERIES DE LOLI, LIERRES DE JANOPESSET. — Atellar Jacob, 1, rue Jacob (260-84-23). Jusqu'au 28 février 8 février. LIVRES D'ART ET D'ARTISTES. LIVRES D'ART ET D'ARTISTES.
Exposition internationale de livres
à exemplaire unique ou à tirage
limité, inédits. — N.R.A., 2, rue du
Jour (508-19-58). Jusqu'au 28 mars.
AUGUSTO BARROS. — Galerie
d'art international, 12, rue JeanFerrandi (548-84-28). Jusqu'au
2 mars.
HERMAN BRAUN. Portraits de
pelatres. — Galerie Lucien-Durand,
9, rue Mazarine. Jusqu'au 21 février.

BRUCE MACLEAN. New-York. — BRUCE MACLEAN. New-York. —
Galerie Chantal Crousel, 80, rue
Quincampoix (887-69-81). Jusqu'au
17 février.
LJUBA. — Galerie Isy Brachot,
35, rue Guénégaud (354-22-40). Jusqu'au 7 mars.
MAGLIONE. Rétraspective 19641981. Peintures, textiles, objets. —
Librairie-galarie des Femmes, 74, rus
de Seine (339-50-75).
ETIENNE MARTIN. Dix sculptures.
— Artcurial, 9, avenue Matignon
(236-70-70). Jusqu'en mars.
FRANCOIS MARTIN. Dessing. — (256-70-70). Jusqu'en mars.
FRANÇOIS MARTIN. Bessins.
Galerie Le Dessin. 27, rue Guénégaud (633-04-66). Jusqu'au 14 mars.
WILFRID MOSER. Fragments de
paysages, aquarelles et pastels. —
Galerie Jeanne-Bucher, 53, rus de
Seine (326-22-32). Jusqu'au 28 février.

MOSTA-HEIRT. — Galerie Eric Fabre, 34, rue de Seine (325-42-63). Jusqu'au 25 février. LES VENISE DE ZORAN MUSIC. — Galerie de France. 3, Faubourg-Saint-Honoré (265-68-37). Du 12 février au 30 mars. 30 mars.

IBA NDIAYE. Peintures, lavis, dessins. — Les cheminées de Paris, 171, rue du Faubourg-Saint-Antoine (307-13-98). Jusqu'au 21 février.

GEORGES NOEL. Sculptures. Galerie de France, 3, Faubourg-Saint-Honoré (285-68-57). Jusqu'au 30 mars.

RRIMPRE. Peintures récentes. — Galerie Nane Stern, 25, avenue de Touville (705-08-46). Jusqu'au 28 février.

DANA ROMAN. Peintures. — Galerio du Haut-Paro, 3, qua! de Montebello (354 - 58 - 73). Jusqu'au 28 (cyrier. février. GERARD-TITUS CARMEL. Dessins.

GERARD-TITUS CARMEL Dessins.

— Galerie Maeght, 13, rue de Ténoran (562-13-19). Jusqu'au 8 mars.

WALKER EVANS 1903-1375. Photographie. — Galerie Baudoln Lebon.
35, rue des Archives (272-09-10)

Jusqu'au 28 février.

ANDRE FRANÇOIS Composites.

— Galerie Mouvel-Observateur/Delpire. 13, rue de l'Abbaye (326-51-10).

Jusqu'au 7 mars.

PAUL-ARMAND GETTE. L'effet de lisière. — Galerie Bama. 40, rue Quincampoir (277-38-87). Jusqu'au 3 mars. mars. DEVIS GREBU. Dessins et illustions. — Jardio de la Paresse, rue Gazan (588-38-52). Jusqu'au 20 mara. GUTHERZ - QUENEAU - WOLF et VON MOOS, Aquarelles et des-sins. — L'Œil Sévigné, 14, rue de Sévigné (277-74-59), Jusqu'au 28 février.

HADDAD. Dix portes de Jérusalem et œuvres récentes. — Galerie Faris.
50, rue de l'Université (544-29-48).
Jusqu'au 21 février.
RICHARD HAMILTON. Intérieurs.

RICHARD HAMILTON. Interients.

Galerie Mascht. 13, rue de Téhéran (563-13-19). Jusqu'au 6 mars.

C. HECKSCHER, pastels. — Galerie Jean-Pierre Lavignes, 15, rue
Saint - Louis - en - l'Isle (633-56-62).

Jusqu'au 28 férrier. Saint Louist en l'Isle (63-56-62).

Jusqu'au 28 février.

MiCAELA HENICH. — Galerie Au fond de la cour. 40, rue du Dragon (544-68-34). Jusqu'au 28 février.

MARC — ANDRE HUBIN. Statue Envie. — Galerie Au et Culture.

90, rue da Rennes (548-58-69). Jusqu'au 22 février.

JEAN-PAUL HUFTIER. — Galerie Etadler. 51, rue de Seine (326-91-10).

Jusqu'au 28 février.

JENS JENSEN. Galerie du Génie.

passage du Cheval-Blanc, place de la Bastille (805-45-45). Jusqu'à fin février. 'ôvrier. MICHELE RATZ. Peintures récen-

tes. — Galerie Françoise Lauren 184. rue Saint-Martin (278-20-40) usqu'au 21 février. JANNIS KOUNBILIS. — Galerie Durand-Dessert, 43, rue de Mont-morency (277-63-60). Jusqu'au 25 férier.

CHARLES - LOUIS LA SALLE.
Pastel, dessin, lithographic, gravure.

La i. rairie Métropolivre, 8, rue de la Cossonnerie (508-18-75). Jusqu'au 28 février.

Dans la région parisienne ARGENTEUIL. Instruments du travali des hommes (Collection Jacqueline et Raymond Humbert).

— Bibliothèque municipale, pare de la mairie, 14-16, boulevard Léonneix (861-14-74). Jusqu'an 28 février AULNAY - SOUS - BOIS. Histoire climages (Maurice Sendak, Jörg Muller, Hériberto-Cogolio Cuadrado. Frédéric Clément, Nicole Claveloux et Jean-Jacques Loup). — Maison de la culture de la Seine-Saint-Denis, 134, rus Anatole-France (868-00-22). Jusqu'an 7 avril.

BEZONS. Bande dessinée au féminin. — Théâtre Paul-Eluard. 162, rue Maurice - Berteaux (982-20-88). Jusqu'au 28 février.

SAINT - QUENTIN-EN-YVELINES. Nouvelles tendances de l'art russe non officiel (1978-1989). — Centre culturel de La Villedieu. C.D. 58 Eliancourt (050 - 51 - 70). Jusqu'au 28 février.

VILLEPARISIS. Alain Péclard. — 26 février. VILLEPARISIS. Alain Péclard. — Centre culturel municipal Jacques-Prévert, place de Pistrasanta (427-94-99). Jusqu'au 5 avril.

En province

ANGERS. Art et civilisation de l'Inde. Photographies. — Musée Pincé, 32 bis, rus Lenepveu (88-64-65). Jusqu'au 1<sup>st</sup> mars.
ANGOULEME. Boy Adzak. — Hôtel Saint-Simon (92-34-10). Sauf dim., de 15 b. à 19 b. 30. Jusqu'au 1<sup>st</sup> mars.
ANNECY. Annecy, les lumières et la couleur, photographies. — Palais de l'Isle (45-29-66). Jusqu'au 28 févyler. vrier.

BESANÇON. Jiri Kolar. — 87, rue
de Belfort (88-19-07). Février.

BORDEAUX. Color Field 1958-1964.
Helen Frankenthaler, Morris Lonis,
Kenneth Noland, Jules Olitski. —
H. Matisse: Jazz. — Depuis la

Pour tous renseignements concernant l'ensemble des programmes ou des salles LE MONDE INFORMATIONS SPECTACLES » 704.70.20 (lignes groupées) et 727.42.34 (de 11 heures à 21 heures. sauf les dimanches et jours fériés)



LA FIN DES "PIONS"

Les métiers du sport Automobile: l'avenir aux techniciens couleur : Francis Bugarin. — Entre-pôts Lainé, rus Ferrèro (44-16-35). Jusqu'au 21 mars. CAEN. Corps mémoire. — Atelier d'A, 10, rus Pasteur (86-28-31). Jusqu'au 37 février.

CALAIS. La vie na bord du Nii au temps des pharaons. L'Egypte nu temps de Flaubert. — Muses des beaux-arts, 25, rue de Blobelleu (07-98-00). Jusqu'au 24 février. CHALON - SUR - SAONE, Mise en CHALON - SUR - SAONE, Mise en pièce, mise en place, mise en place, mise au point : André, Buren, Downsbrough, Lewitt. Morellet, Rutault, Sandhack, Toroni. — Maison de la culture, 5, ave nu e Nicèphore - Niepec (48-48-92). Jusqu'au 15 mars DIEPPE. D'une falaise à l'autre : aspects du front de mer une transpects du front de mer une conserver. DIEPPE. D'une falaise à l'autre ; aspects du front de mer sus à travers les cartes postales. — Château-musée. Jusqu'au 28 férrier. D140N. Acquisitions récentes 1973-1980. — Musée des besur-arts, place de la Sainte-Chapelle (32-15-37); Mise en piece, mise en place, mise au point : André, Buren, Downsbrough, Lewitt, Morellet, Rutault, Sandhak, Toroni. — Le Coin du miroir, 55, rue Saumaise, Jusqu'au 8 mars.

8 mars.

FLAINE. Arman, rétrospective
1955-1979. — Centre d'art de Flaine,
4 Cluses (90-85-94). — Jusqu'à fin

Evrier.

LYON. Le monde d'Alphonse Chave. — ELAC. Centre d'échanges de Pertache (42-27-39). Jusqu'au 21 mars.

MARSEILLE. Wakherlich. Decors et costumes (1939-1980). — Onleries de 12 Charité, sue de l'Observance de 12 Charité, rue de l'Observance (90-26-14); — Les Borety, une famille, une demeure. — Château Borély, ârenue Clot-Bey (72-21-60). Jusqu'au 15 mars. — Le dessin belge contem-porain : Pnamen, Elias, Panama-renko, etc. — Musée Cantuni, 19, rue Grignan (54-77-75). Jusqu'au 15 mars.

MARCQ-EN-BARŒUL. Picasso (1933-1973). — Septentrion, Fondation Prouvost (78-30-32). Du 14 fetties au 17 mai. NANTES. Le mariage en Bretagne. — Musées du château des ducs de Bretagne (47-18-15). Jusqu'au 22 mars. ) mars. NEVERS. Art corporel. — Maison e la culture, boulevard Pierre-de-

de la culture, boulevard Pierre-de-Coubertin (36-13-94). Jusqu'au 28 féttier. férrier. NICE. Jacques Callot (1592-1635). NICE. Jacques Callor (1592-1635).
25 gravures à l'eau-forte. — Musée
des beaux-arts Jules-Chéret, 33, avenue des Beaumettes (88-53-19). Jusqu'au 20 avril.
NIMES. Technique de l'eauvre
peinte. — Musée des beaux-arts,
rue C.t.é-Foulc (67-25-57). Jusqu'au
2 mare.

mars. POITIERS. Olivier Debré. — Musée Salare-Croix, 3 bis, rue Jean-Jaures (41-07-53). Jusqu'au 9 mars. RENNES. Trois peintres dits naifs: Bouchant. Bombols, Elmbert

Bouchant, Bombols, Rimbert -L'allegorie dans la peinture naive. — Malson de la culture, 1, rue

Propose ses nouvelles suggestions, 3 menus : 36,90 F s.n.c. Grande

carte des desserts. Egalement 38, bd des Italiens; 59, bd de Mont-parnasse; 73. Champs-Elysées. Ouvert t.l.jrs jusqu'à 1 h. du matin.

35 F : Salades aux fines herbes. FILET de BŒUF sauce « Fine Boyale ». Pommes Font - Neuf à volonté. Sa carte. Ses desserts réputés. Fantastique, BEAUJOLAIS. Accueil chaleureux. Jusqu'à 23 heures.

GASTRONOMIE INDIENNE. Le cuisine des Maharajahs à Paris dans un décor authentique. AGREE par l'AMBASSADE ET LE BUREAU DE TOURISME INDIENS. P.M.R. 120 F. Salles pr récept., cocktail, mariage.

«Formule Bœuf» et salade aux pignons 36,90 F a.n.c. Nouveaux plats de bœnf mijotés. Carte de desserts. Egalem. 103, bd du Montparnasse, place St-Germain-des-Prés, 123 Champs-Elysées. Ouv. t.l.j. j. 1 h. mat.

A la Bourse, DINERS-SPECTACLE D'UN GENRE NOUVEAU. Chants d'Opéra, d'Opérettes et de Brodway. Cuisine de qualité.

Tard le soir de cadre rust. Sp. SAVOYARDES : Racl., Fondue. Foie gr. aux cèpes. Conf. et Magret de canard mitonnés par la patr. Env. 100 F.

Spécialités marocaines : Couscous, Méchoui, Tagines, Bastelas, Déjeuners, Diners, Soupers jusqu'à minuit. Ambiance musicale.

Diner avant spect. et Soupers jusqu. 2 h. Cuisine Grande Tradition. Crust. Cadre II<sup>a</sup> Empire. Terrasse. Menu 90 F s.c. et Carte. Parking.

Jusqu'à 23 h. NOUVEAU. Dans un cadre de verdure et confort, formule gastron, à 68 F, vins à discret,, s.c. Magnif. carte avec spécialités.

Toute la journée - Ses savoureuses grillades et ses plats du jour. Service permanent de midi à 2 heures du matin.

directs de la côte, dans un cadre rustique à 50 mètres du théâtre. Restaurant marocain au cadre royal. Une cuisine autheutiquement marocaine, aussi originale que raffinée. Déjeuner d'aff. Diners spect.

Saint-Hélier (79 - 26 - 26). Jusqu'an 15 mars. ROUEN. La Renaissance à Rouen.

ROUEN. La Renaissance à Rouen.

Musée des beaux-ayts, 25 bls, rue
Thiers (17-28-40). Jusqu'au 28 février.

LES SABLES-D'OLONNE, Serge
Charchonne (1888-1975). Samanos.
Œuvres récentes. — Musée de
l'Abbaye Sainne-Croix (32-01-16).
Jusqu'au 28 février.

SAINT - ETIENNE, Instantanés.
Tony Cragg, Bruce Mac Lean.

Musée d'art et d'essal, place LouisComte (32-04-85). Jusqu'au 28 février. - Scanreigh. — La Traverse.
19, rue Denis-Escoffier (21-02-99).
Jusqu'au 28 février.

SAINT-OUENTIN. Vieilles maisons

Jusqu'au 28 février.

SAINT-QUENTIN. Vicilies maisons françaises Sauvegarde du patrimoine dans l'Aisne, l'Oise et la Somme.— Musée A. Lecuyer. 22, rue A. Lecuyer. Jusqu'au 1º mars. STRASBOURG. Dentoites et mode féminine 1850-1900. Donation Lung-Kiener. Musée historique, 3, rue de la Grande-Boucherle (35-47-27). Jusqu'au 1º mars. Quatre peintres et le T.N.S.— Musée d'art moderne, 1, rue du Vieuz-Marché-aux-Poissons (32-46-07). Jusqu'au 8 mars. TOULON. Luis Alberto, Jean Clarebouldt.— Musée, 20, boulevard Général-Leclerc (93-15-45). Jusqu'au 2 mars.

Goneral-Lectero (83-10-10). Suesque -2 mars
TOURS. Les plus belles reliures et
armoiries de la collection Cossès Brissac. Musée des beaux-arts, 13. pl.
François-Sicard (05-68-73). Jusqu'au



● Ambiance musicale ■ Orchestre - P.M.R.: prix moyen du repas - J... h.: ouvert jusqu'à... heures

DINERS AVANT LE SPECTACLE

AUB. DE RIQUEWIHR 770-62-39 12, faubourg Montmartre, 9°. T.Ljrs Jusqu'à 2 heures du matin. Ambiance musicale. Ses spécialités alsaciennes. Ses vins d'Alsace et SON BANC D'HUITRES,

DINERS

RIVE DROITE

LE BISTRO DE LA GARE 30, rue Saint-Denis Angle square des Innocents, 1c. LE BŒUF DU PALAIS BOYAL F/d. 18, rue Thérèse, 1°. 296-04-29

VISHNOU 297-58-54 F/dim. Angle r. Volney et r. Daunou, 2º ASSIETTE AU BŒUF 9, boulevard des Italiens, 2°

LE PETIT CARUSO 236-16-73 44, rue N.-D.-Victoires, 2º. P/dim. LA GENTILHOMMIERE 298-54-69 10, rue Chabanais, 2°, sq. Louvois LA TOUR HASSAN Rés. 233-79-34 27. rue Turbigo, 24. T.l.jis PIERRE (Opéra) Place Gaillon, F. LES BALCONS 387-57-41. Tljrs 45, rue de Leningrad, 8° (1° étage) PUB SAINT-LAZARE 292-15-27 10. rue de Rome. 8º. 35, rue St-Georges, 9°, TRU, 42-95 LA MENARA 8, bd de la Madeleine, 9. P/dim. LE LOUIS XIV 206-56-56/19-90 8, bd St-Denis, 10°. F/lundi-mardi

CHEZ NICK CAPEZZA 208-89-72 13, rue Taylor (18°) F/dim. BOUQUET DU TRONE 8, avenue du Trône, 12ª. F/dim. L'ORE DU BOIS RECH 572-29-47 - 572-28-91 62, avenue des Ternes, 17°. F/dim.

L'ECHARDON 205-74-41 113, r. de Crimée, 19°. P/sam., dim.

Déjeuner, Diner, Souper apr. minuit. Huîtres, Fruits de mer. Crustacés. Rôtisserie. Gibiers. Salons. Parking privé assuré par volturier. Vrzie Bouillabaisse. Ailioli complet. Pieds-paquets marseillais. Cadre agréable. Déjeuners. Diners d'affairea. Poissons. Viande grillée premier choix. Réservation 343-26-19. Service de midi à 1 h. du matin. Diners dansants, jeudi, vendredi, samedi. Orchestre Jean SALA. Déjeuners. Menu 100 F (a.n.c.). Vin compris. Jusqu'à 23 houres. Huitres - Coquillages - Crustacés - Pol-viandes et son fameux camembert. Parking assuré.

Métro Laumière. Tous les soirs. Diners sux chandelles. Cuisine traditionnelle - Table d'hôte - Menu 35 P s.c. - Carte environ 80F.

RIVE GAUCHE .

LA FERME DU PERIGORD

1. rue des Fossés-Saint-Marcel, 5º. AU CHARBON DE BOIS 548-57-04 16, rue du Dragon, 6º. F/dim. AU COCHON DE LAIT P/dim. 326-03-65 7. rue Corneille, 6º. LE CREUSOIS 20, rue des Canettes, 6°.

Déjeuners d'affaires. Dinera Commandes prises jusqu'à minuit. Tél. 331-69-20. Ouvert tous les jours, sauf dimanche. Parking gratuit. La grillade y est GASTRONOMIQUE. Le plus authentique des cafés irlandais pour dessert. Jusqu'à 23 h. 30. GINETTE, propr., de cadre d'époque. Rest. et Salons de 10 à 100 pers. Son nouveau Bar privé au sous-sol, Menu 49 F s.c. Ses SPECIALITES, Dans les anciennes écuries du Duc de Guise. Spécialités Limousines, Fermé samedi midi et dimanche.

HORS DE PARIS

JARRASSE 624-07-56 4, av. de Madrid - 92 Neuilly-s.-S.

Huitres, Pruits de mer, Coquillages. Spécialités de poissons, Vivier à crustacés. Fermé dimanche soir et lundi.

**DINERS-SPECTACLES** 

MOUTON DE PANUEGE 742-78-49 17, rue de Choiseul, 2º. T.L.)rs CHEZ VINCENT NOR. 21-27 B

Jusq. 1 h. Décor de Dubout unique au monde. Diners. Soupers animés av. Chans. palilardes, plats rabelais. serv. par nos moines. P.M.R. 150 F. Dans le cadre typique d'une hacienda Diners dansants aux chandelles. Attractions avec LOS MUCHACHOS. Spécialités espagnoles et franç.

SOUPERS APRÈS MINUIT AU CHEN QUI FUME 238-07-42 33, r. du Pont-Neuf, 1º. Gratinée. Pot-au-feu. HUITRES. Cassoulet. LE MUNICHE 25, r. de Buci, 6º 633-62-09 Choucroute - Spécialités LF PETIT ZINC rue de Buci. 6º 254-79-34 Huitres - Poissons - Vins de pays

DESSIRIER TE les jrs - 754-74-14
DESSIRIER 9, place Pereire (17\*)
LE SPECIALISTE DE L'HUITRE
Poissons - Spécialités - Grillades

Huitres - Coquillages tte l'année LE RESTAURANT DE LA MER WEPLER
14. place Clichy, 14
522-53-24
SON BANC D'HUITRES
Pole gras frais - Polesons

LA CHAMPAGNE 10 h., pl. Clichy 874-44-78. J. 3 h

AUBERGE DAB J. 2 h. matin 500-32-22 161, sv. Malakoff. Tous les jours FRUITS DE MER toute l'année CHOUCROUTES - ROTISSERIE

GUY 6, rue Mabilion - 351-87-61
Saint-Germain-dea-Prés
Prix de la meilleure cuisine
étrangère de Paris pour 1978
Feijoada - Churrascos - Camaroes CHET HANS | 3, pl. 18-Juin-1940 Face Tour Mont-parnasse. Choucroute. Fruits de mer. Jusq. 3 h. du mat. 548-96-42 E LOUIS XIV 208-56-55 200-19-90 8, bd Saint-Denis. F/lundi-mardi Hultres. Fruits de mer. Crustacés. Gibiers. Park assur. par voiturier [F (ONGPF, Pte Maillot, 12 h. a 80, av. Grande-Armée, POISSONS BANC D'HUITRES toute l'année Spec. de viande de bœuf grillées LA CLOSERIE DES LILAS

boulevard du Montparnass 326-70-50 - 354-21-68 Au piano : Yvan Mayer AU PETIT RICHE 770-88-50/68-58 P./dim. J. 1 h. Décor authentique 1880. 25, rue Le Peletter - Fruits de mer -Vins du Val de Loire - Grillades

DES RESTAURANTS OUVERTS 24 heures sur 24

L'ALSAGE 39. Champs - Elysées 359-44-24
Pole gras. Choucroute. Be huitres Boutique de Produits régionaux Sa boutique de comestibles

E GRAND CAFE
BANC D'HUITRES REFRIGERS
BOISSONS - GRILLADES
4, bd des Capucines - 742-75-77

AU PIED DE COCHON Le famoux restaurant des Halles Pruits de mer - Grillades 6, rue Coquillère - 238-11-75 +

MONDE DE LA

THEATRE MUSICAL DE PARISCHATELET

**GUNDULA JANOWITZ** 

Peter Waters-piano

Debussy/Mozart/Schubert Prix des places de 20 à 80 F

<u>GRANDS INTERPRETES ET JEUNES TALENTS</u>

Lundi 23 février à 18 h 30 GERARD POULET / ERIK BERCHOT

> Prix des places 22 F (Amphi 10 F) Location: 1, place du Châtelet

MARIGNAN PATHE - FORUM CINEMA - QUINTETTE SAINT-LAZARE PASQUIER - 7 PARNASSIENS - 3 NATION

PUBLICIS ELYSEES VO • PARAMOUNT ODEON VO STUDIO MEDICIS VI . PUBLICIS MATIGNON

PARAMOUNT OPERA • PARAMOUNT MONTPARNASSE

PARAMOUNT MARIVAUX • PARAMOUNT MONTMARTRE

**PARAMOUNT BASTILLE • PARAMOUNT ORLEANS** 

**CONVENTION ST CHARLES • PARAMOUNT GALAXIE PARAMOUNT MAILLOT • PASSY** Périphésie : PARAMOUNT Ony • PARAMOUNT La Verenne VILLAGE Neuëlly • PARLY II • ARTEL Nogent ALPHA Argenteuil • GAUMONT Ouest

UN NOUVEAU CHEF-D'ŒUVRE APRÈS

"MORT SUR LE NIL"

us/Bealans/Choose

Court Circuit

PATELIK GHAMBERER SERG GENALD CAPATER

Lundi 23 février à 20 h 30



GUY HAMILTON a réuni devant sa caméra ELI-ZABETH TAYLOR, KIM-NOVAK, GERALDINE CHAPLIN, TONY CURTIS, ROCK HUDSON, ANGELA LANDSBURY..." Claude Paignères - LE TIGARO

## Théâtres.

#### Les salles subventionnées et municipales

offera (742-57-50). le 12, à 20 h.:
Peter Crimes; le 15, à 18 h. 30:
Lieder Guartet (Brahms); les 18
st 18, à 20 h.: le Bal masqué; le
17, à 21 h.: Réctial Rezmann Prey.
SALLE FAVART (296-12-20), le 16, à
18 h. 30: Une heure avec Christian
Jean; 20 h. 30: Musique de
chambre (Mozart).
COMEDIE-FRANCAISE (296-10-20).
le 11, à 20 h.: les Plaisirs de l'île
enchantée; les 12, 13 et 14, à
20 h. 30: le Bourgeois gentilhomms
(dernières); les 15, 16 et 17, à
20 h. 30: le Bourgeois gentilhomms
(dernières); les 15, 16 et 17, à
20 h. 30: le 15, à 14 h. 30: les
Caprioss de Marianne; l'Epreuve.
CHALLJOT (727-81-15) (D. soir, L.),
20 h. 30, mat. dim. 15 h.: le Fleuve
rougn. — Salle Génier (Dim. soir,
L.), 20 h. 30, mat. dim. 15 h.: le Jeune Homme.
ODEON (325-70-32) (D. soir, L.),
20 h. 30, mat. dim. 15 .: Caligula.
PETIT ODEON (325-70-82), les 17 et
13, à 18 h. 30: Détruire l'image.
T.E.P. (797-96-05), les 11, 12, 13 et
14, à 20 h. 30; le 15, à 15 h.:
Serments indiscrets (dernières);
le 14, à 14 h. 30: films (Du riffii
chez les hommes, le Trésor de la
sierra Madre).

PETIT TEP. (797-96-06), les 11, 13 et
14, à 20 h. 30; le 15, à 15 h.:
Théâtre Drak; le 17, à 20 h. 30:
Compagnie Hubert Jappelle.
CENTER POMPIDOU (277-12-33),
(mardi). — Débats: le 16, à 19 h.:
Côté jardins. — Musique, le 13, à
20 h. 30: Concert 222m, dir. J.-C.
Pennetier (Lachartre, Calarianu,
Astz, Talra); le 16, à 20 h. 30:
Concert de l'Himéraire, dir. A Myrat (Malguashea, Florentz, Tahra,
Reich). — Cinéma, les 11, 12, 13,
14 et 15, à 15 h.: Plims en liaison
avec l'exposition e Les réalismes 9;
à 19 h.: cinéma expérimental:
G. Fihman; le 11, à 18 h.:
les olssaux; le 13, à 18 h.: chanson et music-hali (la France des
années 30).
CARES SILVIA-MONTFORT (53128-34), les 11, 12, 13 et 18, à CARES SILVIA-MONTFORT (531-28-34), les 11, 12, 13 et 18, à 15 h. 30 ; les 14 et 15, à 14 h. et 16 h. 30.

16 h. 30.
THÉATRE DE LA VILLE (274-11-24),
les 11, 12, 13, 14, 17 et 18, à
18 h. 30 : Isabel et Angel Parra
et Patricio Castillo.
THÉATRE MUSICAL DE PARIS
(261-19-83), les 13, 14, 17 et 18, à
19 h. 30 ; la 15, à 14 h. : Louise.

#### Les autres salles

AFRE LIBRE (322-70-78) (D., L.), 20 h. 45 : La Bande dessinée ; 21 h. 45 : Falligan's Visions.

ANTOINE (208-77-71) (L.), 20 h. 30, mat. dim., 16 h. : Potiche.

ATELIER (506-49-24) (D., L.), 21 h. : les Trois Jeanna.

ATHENEE (742-67-27) (D. soir, L.), 21 h., mat. dim. 15 h. 30 : Cher menteur. menteur.
BOUFFES PARISIENS (298-60-24) (D. soir, L.), 31 h., mat, dim, 15 h. et 18 h. 30 : Diable d'houme.
CARREFOUE DE L'ESPERT (633-48-66), mer., jeud, mardi, 20 h. 30 : les Dijemmes de la balance.

CARTOUCHERIE, Atelier du Chau-drou (328-97-94). Festival interna-tional du théâtre gestuel et du théâtre clownesque, les 11, 12, 13, 14, à 20 h. 30; le 15, 15 h 20, 14, à 29 h. 30; le 15, 15 h. 30; Moving Being; les 12, 13, 22 h.; Benito Gutmacher; le 14, 22 h. le 15, 17 h. 30 : le Tarot (Cie E. Gutmacher). — Epée-de-Bois (808-39-74) (D. soir, L.), 20 h. 30, mat. sam. et dim., 16 h.; Hernani. mat. sam. et dim., 16 h.: Hernani.
CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE (589-38-69), Resserre (D.,
L.), 26 h. 30 : le Personnage combattant. — Galerie (D., L.),
20 h. 30 : les Tables tournantes.
— Grand Thétère (D., L., mar.),
zi h. : les Fiancès de K ou
l'Eternei masculin.

COMEDIE-CAUMARTIN (742-42-41) (mer., dim., soir), 21 h.; mat. dim., 15 h. 30 : Revient dormir à l'Ely-COMEDIE DES CHAMPS-ELYSES (733-37-21) (D. soir, L.), 20 h 45, mat dim., 15 h 30 : Madame est sortie.

COMEDIE ITALIENNE (\$21-22-22)
(lun.), 21 h.; mat dim., 15 h. 30:
les Malheurs de Pantalon.

COMEDIE DE PARIS (281-00-11)
(D., L.), 20 h. 30: les Fol's.

DAUNOU (261-63-14) (Mar., D. soir).
21 h., mat. dim. 15 h. 30: Et ta

Concerts.

MERCREDI 11 FEVRIER

BADIO-FRANCE, grand auditorium, 30 h. 30 : Quatuor Chilingirian Haydn, Britten, Brahms). SALLE CORTOT, 21 h.: A. Fellegi (Basthown Lieut)

(Beethoven, Liszt).
LUCERNAIRE, 19 h. 30: A. Manso.
21 h.: C. Gautier, D. Levaillant (à propos de F. Liszt).

JEUDI 12 FEVRIER

JEUDI 12 FEVRIER

PALAIS DES CONGRES, 20 h. 30:
Orchestre de Paris Dir.: V. Neumann. Sol.: P. Torteller (Smetans, Janscek, Schumann, Straus),
THEATRE DES CHAMPS-ELYSES,
20 h. 30: Orchestre national de
France. Dir.: S. Ozawa. Chœum.
Dir.: J. Jonineau (Schoenberg),
SALLE GAVRAU, 21 h.: Kammermusik Zürich (Martinu, Strauss,
Brahms).

AT h: voir is 11.

SAMEDI 14 FEVRIER

THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES.
10 h: voir is 12 (Palais des Congrès). 20 h 30 : voir is 12 ((Th. des Champs-Riysées).

SALLE GAVEAU, 17 h : Musikversin Guartet de Vienne (Haydn, Beethoven, Smetana).

EADIO-FRANCE, grand auditorium, 17 h : K et M. Labèque, D. Varsy, J-F Heisser, D. Lively, A. Planes, F.J. Thiollier, G. Pludermacher, (Mahler), P. Amoyal, G. Causeé, F. Lodéon, A. Planes (Lekeu).

Studio 104, 18 h 30 : Cl. Bernard, Cl. Giardelli, F. Langellé (Corelli, Rameau, Corette, Eccles, Buxtehude).

hude).

BGLISE SAINT-MERRY, 21 h.:
F.-Morugues, L. Choron (Brahma,
Poulenc, St.-Saëna, Schumann).

LUCERNAIRE, 19 h. 30 : voir is 11.
21 h.: voir is 11.

DIMANCHE 15 PEVRIER
RADIO-FRANCE, grand auditorium,
16 h. 55: L. Leskine, M. Nordmann, J. Di Donato, J.-F. Heisser

(Les jours de relâche sont indiqués EDOUARD-VII (742-57-49) (D. soir, antre parenthèses.)

L) 31 h., mat. dim., 15 h. 30 : Deburau. ESPACE MARAIS (271-10-19) (D. soir, L.), 20 h. 30, mat dim., 16 h.: Woody Polles.

GAITE - MUNTPARMASSE (322-16-18) (D., L.), 20 h.; Dimitri Glown; (L.), 22 h., dim. 30 h. 15; Ells voit des nains partout.

GRAND SALL MONTORGUEII, (331-35-31) (D., L., Mar.), 20 h.; Diaboliquament votre, HUCHETTE (326-38-89) (D.), 20 h. 15; In Caustrice charge, 27 h.; 21; is Cantatrice chauve; 21 h. 30: is Leçon.

LE LIERRE (589-58-34) (D. sotr. L.),
20 h. 30, mat., dim., 16 h.:
CEdipe rol.

Edipe rol.

LUCERNAIRE (544-57-34) (D.):
Théâtre noir, 18 h. 30: Compartiment non fumeurs; 20 h. 30:
Moily Bloom; 22 h. 15: l'Inconciliabule — Théâtre rouge, 18 h. 30:
Jacques a dit; 20 h. 30: Jeurs et
Fatras; 22 h. 15: Pardon Mr Prevert — Petite salle, 18 h. 15: Parlons
francais.

le Rèveur.

MONTPARNASSE (320-83-90). — I.
(D. soir. L.), 21 h., mat. sam.

17 h. 30. Dim., 15 h.: Exercices
de style; L. Mar. an V., 18 h. 45.
Dim., 17 h. 30, L., 21 h.: 1'Evenglie selon saint Marc. — II. (D.
soir. L.), 2º h. 30, mat. dim., 16 h.:
Al-je dit que je suis bossu?; (D.
soir. L.), 22 h., mat. dim., 17 h. 30:
la Guerre des petites étolies.

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

FESTIVAL MARIONNETTES, Petit TEP (797-96-05), 20 h. 30 (11).

MADEMOISELLE JULIE, Centre culturei suédois (271-83-20), 20 h. 30 (11).

LE GOUTER DES GENERAUX, Théâtre de Paris (281-25-10), 14 h. 15 (12).

ARMANCE Studio d'Iviy (872-28-06) 20 h. 30 (12).

LA VOITURE, Chez Georges 328-79-15), 20 h. (13).

HISTOIRE DE LA FORET VIENNOISE, Théâtre de la Commune, Aubervilliers (823-16-16) 20 h. 15 (14).

PETIT DEJEUNER CHEZ DESDEMONE, Carré Silvia-Monfort (531-28-34), 20 h. 30 (16).

TEMPS DE GUERRE, TEMPS fort (531-28-34), 20 h. 30 (16).
TEMPS DE GUERRE, TEMPS
DE PAIX, Théâtre P.-Eluard,
Choisy-le-Roi (840-89-79), 21 h.
(16).
LE CANARD SAUVAGE, Théâtre
de la Ville (274-11-24), 20 h. 30
(17).
ODE MARITIME, Théâtre de la
mer, Cité internationale universitaire (589-70-32), 20 h. 30
(17). (17). LE BAL, ThéAtre F.-Gémier, Antony (666-02-74), 21 h. (17). LA DAME AUX CAMELIAS, Maison des arts, Crétell (399-94-50), 20 h. 30 (17). LA GRANDE SHIRLEY, Cour des Miracles (345-85-50) 22 h. 45 (17). LES LUMIERES SONT TROPFORTES, Maison de la culture.

FORTES, Maison de la culture, Nanterre (721-18-81), 21 h. (17).
DETRUIRE L'IMAGE, Petit
Odéon (325-70-82), 18 h. 30
(17). \* Les représentations de Faux s de M. Yourcenar, au Centre Pompidou les 11, 12, 14 et 15 février, sont annulées.

(Petrini, Weber, Thomas, Brahms). CONCIERGERIE, 17 h. 30 : La Grande Rourie et la Chambre du Roy. Dir. et Sol. : Bl. Verlet (Bach).

J-B Courtois (Alain, Langlais). EGLISE ST-LOUIS DES INVALIDES,

EGLISE ST-LOUIS DES INVALIDES,
17 h.: Quatuor Tetracor.
EGLISE SAINT-MEREY, 18 h.:
8. Chérier, J.-P. Cottet (Besthoven,
Mendelssohn, Bartok, Jolivet, Schumann, Debussy, Varses).
SALLE CORTOT, 14 h. 20: G. Pontié,
G. Portanier, D. Ealdwin (Strauss,
Mozart, Schubert, St-Saëns, Rachmaninoy).

EGLISE SAINT-THOMAS D'AQUIN,
17 h. 45 : A. Bedole, C. Wells
(musique Italienne et musique
anglaise de XVIIe siècle).

MARDI 17 FEVRIER

Bach). TRE-DAME DE PARIS, 17 h. 45 :

soir), 21 h., mat. dim., 16 h. et 19 h.: Ferme les yeux et pense à l'Angieterre.

GUVRE (874-42-52) (D. soir, L.), 20 h. 45 mat. dim., 15 h.: Un habit pour l'hiver.

PALAIS-BOYAL (227-52-51) (D. soir, L.), 20 h. 30 mat. dim., 15 h. et 18 h. 37 : Joyenses Pâques; L., 26 h. 30, Mar., 14 h. 30 : Rencontres (Petite musique de salon).

PLAISANCE (320-00-06) (D.) 21 h., mat. sam., 15 h. 30 : Des claseux par les yeux.

Scir. L.), 20 h. 30, mat. dim., 18 h.:
Woody Folies.
ESSAION (278-46-42) (D.) I, 21 h.;
la Vie en douce; II. 20 h. 30; la
Faille; 21 h. 30; Est-ce que les
fous jouent-lis?
FONDATION DEUTSCH - DE - LAMEUETHE (236-54-39) (D.L.Mar.)
18 h. 30; Morte à Youville,
Seine-Inférieure; 21 h.; Brandon,
Fourbon et Cle.
FONTAINE (874-74-40) (D. scir. L.),
20 h. 30, mat. dim., 15 h.; Jaimerais bien aller à Nevers,
FORUM DES HALLES (297-52-47)
(D. L.) 20 h. 30; 561.
GAITE - MONTPARNASSE (322-16-GAITE - MONTPARNASSE (322-16-

POCHE-MONTPARNASSE (548-92-97)
(D. soft. L.), 21 h., mat. dim., 15 h. 30 : le Butin.
POTINIERE (25:-44-16) (L.), 20 h. 30, mat. dim. 15 h. : Elephant Man.
LA BOQUETIE (805-78-51) (L.), 20 h. 30. mat. dim. 15 h. : Elephant Man.
LA BOQUETIE (805-78-51) (L.), 20 h. 30. mat. dim. 16 h. : Chercuteris fine
STUDIO DES CHAMPS - ELYSEES
(723-35-10) (D. soft. L.), 20 h. 45, mat. dim. 15 h. et 18 h. 30 : le
Cœur sur la main.
TALI THEATRE DESSAI (274-11-51), J., V., S., 20 h. 45, Dim., 15 h., Sam., 18 h : l'Ecume des jours.
THEATRE-ATELIEE (277-31-85) (D. soft. L.), 21 h. mat. cim., 15 h. : l'Evangile seion Barabbas.
THEATRE 18 (225-47-47) (D. soft. L.), 21 h. mat. cim., 16 h. : Dieu.
THEATRE DEDGAE (322-11-02) (D.), 29 h. 30 : I st. a marre ; 21 h. 45 : Camisoles Elines.
THEATRE DU MARAIS (278-03-55)
(D.) 30 h. 30 : la Diguya-Assista Camisoles Bines.

THEATRE DU MARAIS (278-03-53)
(D.) 20 h. 30 : 10 Piqua-Asslette.

THEATRE MARIE-STUART (508-17-50) (D., L.) 20 h. 30 : 5ous le darnier pin; 22 h. : Pesu d'âme.

THEATRE NOIR (797-25-14) (L.) 20 h. 30 : Gouverneurs de la rosée.

THEATRE DE LA PLAINE (842-32-25) (D. soir. L., Mar.) 20 h. 30, mat. D. 17 h. : le Prince travesti.

THEATRE PRESENT (203-02-35) (D. soir. L.) 20 h. 30, mat. D. 17 h. : Rosinerholm; L. et Mar. 21 h. : Créstion du théâtre du Crâne; les 12, 13, 18, 14 h. 30 : Un jeu d'enfants. MADELEINE (265-07-09) (D. sofr, L.), 20 h. 45, mat. dim., 15 h.; slegfried; sam., 18 h.; F. Chopin.

MARIGNY (225-20-74) (J., D. sofr), 21 h., mat. dim., 15 h. et 18 h. 30; le Garçon d'appartement.

MICHEL (285-35-02) (L.), 21 h. 15, mat. dim., 15 h. 15; On dinera au lit.

MODERNE (874-10-75) (Mer., D. sofr), 20 h. 30, mat. dim., 15 h.; le Réveur.

MONTPARNASSE (220-89-90). — I.

12, 13, 18, 14 h. 30 : Un jeu d'enfants.

THEATRE SAGOR (797-03-39) (J., V.,
S.) 20 h. 45 : le Malade imaginaire,
THEATRE ST-GEORGES (878-74-37)
(L.) 20 h. 30, mat. D. 15 h. et
18 h. 30 : la Culotte d'une jeune
femme pauvre.
THEATRE 13 (627-36-20) (D. soir, f.,
Mar.) 20 h. 30, mat. D. 15 h. : la
Belle Sarrasine.
TRISTAN-BERNARD (522-08-40) (D. TRISTAN-BERNARD (522-08-40) (D. soir, L.) 21 h., mat. D. 15 h.; Fils de personne. VARIETES (233-09-92) (Mer., D. soir) 20 h. 45, mat. D. 16 h. : l'Intoxe. NOUVEAUTES (770-52-75) (J., D.

#### l.es cafés-théâtres

par les yeus. OCHE-MONTPARNASSE (548-92-97)

AU REC FIN (296-29-35) (D.) 20 h. 30 : le Testament du père Leleu. 31 h. 30 : Des phantasmes dans le caviar. 22 h. 45 : la Re-vanche de Nama dans le caviar. 22 h. 45 : la Revanche de Nama.
AU LAPIN AGILE (606-85-87), 21 h.:
La Bohéme qui chante.
BLANCS - MANTEAUX (637-15-84)
(L.), 20 h. 15 : Areuh = MC2
21 h. 30 : A. Valardy, II, 20 h. 15 :
Tribulations sexuelles à Chicago.
21 h. 30 : Poulet frites. 22 h. 30 :
Refrains.
CAFE D'EDGAR (322-11-02) (D.) I.:
20 h. 30 : Sceurs sismoisse cherchent frères siamois. 21 h. 30 :
Sueur, cravate et tricot de peau.
— II. 23 h. : la Chambre infernale. nale.

CAFE DE LA GARE (278-52-51) (D.,
L.), 20 h. 30 : le Grand Vide sanitaire.

LE CONNETABLE (277-41-40) (D.),
20 h. 30 : le Grand Beart, 22 h. :

20 h. 30 : le Grand Ecart. 22 n. :
M. Fanon.
COUPE-CHOU (272-91-73) (D., L.),
20 h. 30 : le Petit Prince.
COUE DES MIRACLES (548-85-60)
(D.) 20 h. 15 : P. Rapsat (dern. le
14), à partir du 16 : P. Lal.
21 h. 15 : Ivres pour vivre.
22 h. 45 : G. Tasartes (dern. le
14). 14). CEOQ'DIAMANTS (272-20-06) (D.) 20 h. 30 : A propos... et Popor ? 32 h. : Diable ! Une femme. 21 h. 30 : A. Cuniot.

DEBARCADERE (507-79-39) (D., L.) L'ECUME (542-71-15) (D., L.), les 11, 12, 13, 14, 17, 20 h. 30 : M. Re-verdy. Le 16, 20 h. 30 : A. Volange. 22 h., les 11, 12, 13, 14 : C. Ni-colas; le 17 : P. Gillot. LE FANAL (233-91-17) (D.) 20 h. :

La chasse est ouverte, 21 h. 15:
la Président.
LUCEENAIRE (544-57-34) (D.)
22 h. 30: Mille et Une Recettes
pour devenir maire du monda.
MAISON DE VERLAINE (328-32-15)
22 h.: J.-P. Réginal.
LE PETIT CASINO (278-36-50) (D.)
L. 21 h.: Phèdre à repasser;
22 h. 15: le Concerto déconcertant. II. (L.), 19 h. 45: Des
bigoudis à l'intérieur de la tête;
21 h.: Cœur à deux; 22 h. 15:
Suzanne, ouve-mol.
PIED RIEU (285-32-16) (D.), 21 h.:
Vous, on aime; 23 h.: D. Raquillet. PRED SLEEU (225-S2-16) (D.), 21 h.:

Nous, on aime; 23 h.: D. Eaquillet.

POINT VIRGULE (278-67-03) (D.,

L.), 20 h. 30: Tranche de vie;

21 h. 30: J.-M. Cornille joue Raymond; 22 h. 45: E. Garcin.

LA SOUPAP (278-24-54) (D., L.,

Mar.), 20 h.: La raison du meilleur.

SELENITE (354-53-14) (Mar. Mer.),

20 h. 15: Eaconter-mol votre enfance; 21 h. 30: Génération

Hollywood. II. 21 h. 30: Fico.

SPLENDID (837-33-32) (D.,

LA TANIELE (337-74-39), I., les

11, 12, 13, 14, 20 h. 45: F. Hatter;

22 h. 30: J. Barthes III. les 11,

12, 13, 14, 20 h. 45: F. Hatter;

22 h. 30: J. Barthes III. les 11,

Clotilde et G. Quittot.

THEATRE DE DIX-HEURES (606-67-48) (D.), 20 h. 30: Un polichinelle dans le tiroir; 21 h. 30: Ma.

vie est un navet. Ven., Sam.

22 h. 30: P. Chevaller.

THEATRE DES 460-COUPS (329-39-69) (D.), 20 h. 30: Bonjour les monstres; 21 h. 30: Madame le Président; 21 h. 30: Bonjour les monstres; 22 h. 30: l'Amour en visites.

Dans la région parisienne

Dans la région parisienne

BOULOGNE-BILLANCOURT, T.B.B. (603-60-4) (D. soir, L.), 20 h. 30, mat. dim., 15 h. 30 : Lorna et Ted. CARRIERES-SUB-SEINE, Mille Club (914-99-12), le 13, 20 h. 30 : Ph. Deletirez Quintet.

CHOISY-LE-BOI, Théâtre P.-Ehnard (890-89-79), le 14, 21 h. : Albert.— Kiosque (652-27-54), les 12, 13, 14, 21 h. ie 15, 17 h. 30 : J.-Y. Joanny. CLAMART, C.C. J.-Arp (645-11-67), le 17, 20 h. 30 : l'Asile ou le chant de la joyeuse vie.

CLICHY, ABC (270-03-18), le 13, 20 h. 30 : O. Calo et T. Gubitsch. CONFLANS - SAINTE - RONORINE, Salle des 18tes (919-54-54), le 17, 20 h. 30 : C. et O. Delangle. COURBEVOIE, Maison pour tous (333-63-52), le 14, 20 h. 30 : Rafale, rock; le 13, 21 h. : Bernanos pour une heure.

ERMONT, Théâtre P.-Fresnay (859-9-48), le 15, 16 h. : Frisons un rève.

EVEY, Agora (677-93-50), le 14. us-as), is 15, 16 h.: Faisons un rève.

EVEY, Agora (077-93-50), le 14, 21 h.: le Grand Orchestre du Splendid.

MASSY, Centre P.-Bailliart (320-57-04), le 13, 21 h.: Paul, rock.

MEUDON, C.C.M. (625-41-20), le 17, 21 h.: les Amours de Jacques le fataliste. NANTERER. Théstre des Amandiers (721-18-81) (D. soir. L.), 20 h. 15, mat. dim. 16 h. : Trilogie du revoir.
NEULLY, Théâtre Saint-Pierre (330-81-10), les 16, 17, 14 h. 30 : le Malade imaginaire.
POISSY, saile Mollère (674-78-10), le 17, 21 h. : Un paquebot d'émail bleu SAINT-DENIS, Théatre G.-Philipe (243 - 00 - 59), les 11, 12, 13, 14, SAINT-DENIS, Théâtre G.-Philipe (243 - 00 - 59), les 11, 12, 13, 14, 20 h. 30; le 15, 17 h.; la Tempête; le 14, 18 h. 30, le 15, 15 h.; Un dibouk pour deux personnes; les 13, 14, 23 h.; J. Léandre.

SCEAUX, les Gémeaux (660-05-64), le 17, 26 h. 30; De l'autre côté du miroir.

VERSAILLES, Théâtre Montansier (350-71-18), les 12, 14, 21 h.; la Mamma.

LE VESINET. CAL (976-33-75), le 17, 21 h.; les Etoiles de l'Opèra da Paris.

VILLERS - SUR - MARNE, CC (304-VILLIERS - SUR - MARNE, CC (304-98-94), le 17, 21 h. : l'Ecume des jours.
VINCENNES, Théâtre D. Sorano (374-73-74) (8., D. soir,) 21 h., mat. dim. 18 h.: le Gardien (dernière le 15); Petit Sorano (J., D. soir, Mar.), 20 h. 30, mat. dim. 17 h.:

## variétés,

## Le music-hall

ATRE LIBRE (322 - 70 - 78) (D., L.). 23 h.: J.-L. Debaticce. BORINO (322-74-84) (D. soir, L.), 26 h. 45, mat. dim 17 h.: Guy Bedos.

Bedos.

CENTRE RACCHI (331-98-20). le 16.

19 h. 30; Schiombo Bar.

ESPACE-GAITE (327-95-94) (D. soir,
L.), 20 h. 15, mat. dim. 17 h. : P.

Ellane; 22 h., dim. 20 h. 15 : Riou
Pouchain. Pouchain.

GYMNASE (246 - 79 - 79) (Mer., D. soir), 20 b 30, mat dim. 15 h.:
Coluche.

OLYMPIA (742-25-49) (L.), 21 h.: C1. Nousaro.

C1. Nousaro.

PALAIS DES CONGRES (758-27-78), les 10, 11. 12, 14, 16, 17, 21 h.; le 15, 17 h.; S. Lama; les 11, 13, 14, 18, 14 h.; le 15, 10 h. 30; C. 14. 18, 14 h.; le 15. 10 h. 30; C. Goys.

PALAIS DES GLACES (607 - 49 - 93)
(D.), 20 h. 30; Anne Sylvestre.

PALAIS DES SPOETS (622 - 40 - 48)
(D. soir), 29 h. 45, mat. mer., sam. et dim. 14 h. 15 et 17 h. 30; le Cirque de Mascou (dern. le 15).

PETITE EOQUETTE (605-78-51) (D., L.), 20 h. 30; Marianne Sergent. STUDIO BERTRAND (783-64-68) (D. soir, L.), 20 h. 30, mat. dim. 18 h.: Gotsn (dern. le 15).

THEATRE LA BRUYERE (874-78-99)
(D. soir, L.), 20 h. 45, mat. dim. 14 h. 45; Popeck. musik Zürich (Martinu, Strause, Brahms).

LUCERNAIRE, 19 h. 30: voir le 11.

RADIO-FRANCE (Studio 106),
18 h. 15: A. Stella Schie (Scarlatti, Monod, Nigg. Philippot, Jolivet).

VENDREDI 13 PEVRIERE

EGLISE NOTRE-DAME DES
BLANCS-MANTEAUX, 20 h. 30: Delier Consort. Dir.: M. Deller (Byrd, Palestrina).

LUCERNAIRE, 19 h. 30: voir le 11.
21 h.: voir le 11.

SAMEDI 14 FEVRIER

THEATRE DES CHAMPS-ELYSEES.
10 h.: voir le 12 (Palais des 11. SAMEDI 14 FEVRIER 12. CONSORIA DES CHAMPS-ELYSEES.
10 h.: voir le 12 (Palais des 12. CONSORIA DE C

Les comédies musicales EENAISSANCE (208-18-50), les 13, 14, A 14 h. 30 et 20 h. 30; le 15, à 14 h. 30 : la Route fleurie.

## Les chansonniers

CAVEAU DE LA REPUBLIQUE (278-44-45). 21 h., mat. dim. 15 h. 30: Sept ans de ball... bye bye. DEUX ANES (608-10-28) (Mer.) 21 h., mat. dim. 15 h. 30: Quand les ânes voteront.

# MARDI 17 FEVRIER CENTRE CULTUREL SUEDDIS, 20 h 30 : R Brahammar, T. Ernst (Debussy, Rachmaninov, Wolf. Stenhammar). Stenhammar). Stenhammar). B. Berstel (Rameau). GALERIE NANE STERN, 19 h 30 : M.-Ch. Witherhoor (Bach, Eindemith, Kanach). RADIO-FRANCE (196), 17 h 30 : B. Ringelasen (Chopin). SALLE GAVEAU, 20 h 30 : Eosamble orchestral the Paris, dir, J.-P. Wallez (Fauré, Guillou, Britten). EGLISE DE LA MADRILEINE, 18 h : Quatuor Bernède (Beethoven) : 21 h : Rheinisches Kammarorchester de Cologne, dir, J. Corsolla, sol, E. Yakar (Bach). CITE INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE, 21 h : Ayawaska, LUCERNAIRE, 19 h 30 : voir le 11; 21 h : voir le 11. La danse

CLSP. (343-19-01), le 13, à 20 h 45; le 15, à 15 h : Ballet Malambo Latino. Latino.

CENTRE MANDAPA (589-01-80), à partir du 16, à 20 h. 45: l'Aube imaginaire (compagnie Mageria).

THEATRE DE PARIS (380-09-30), à partir du 12, à 20 h. 30 (Mer., D. soir), mat. dim. 15 h.: Danza Prospettiva Ballet V. Biagi (Tedeschi, Mozart). THEATRE DE PLAISANCE (320-00-11). les 12, 13, 14, & 18 h. 30 : Pierre du Villard.

## Jazz, pop. rock, folk

Mar.), 20 h. 30, mat. dim Du ronron sur les blinis.

AU CARDINAL PAF (272-62-05), les 13, 14, 15, 21 h, 50 : Eddy Louiss; les 11, 12, 21 h, 30 : J.-L. Lougon Big Band; le 16, 21 h, 30 : Cl. Cagnasso Big Band; le 18, 22 h. 39 : 21 h. 30 : R. Guérin. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DU XI° (371-71-15). le 14, 15 h. : C. Gladkowski. C. Gladkowski.

BRASSERIE BOFINGER (272-87-82), les 13, 14, 22 h. : J.-P. Celea, D. Couturiar. P. Jeanneau.

CAVEAU DE LA HUCHETTE (328-65-05), 21 . 30 : G. Colliers London all's Stare,

C.L.S.P. (33-19-01), le 16, 20 . 45 : Navarro Puenta C.L.S.P. (343-19-01), 18 15, 20 . 25 :

Navatro Puente.

DEEHER (223-48-44), 21 h. 30 : Longineu Parsons Quintet (jusqu'an 15); à partir du 16 : Art Taylor, S. Grey, A. Cullaz, A. Jean-Marie.

DUNOIS (584-72-00), 21 h. les 13, 14 :

Spectrum : le 15, Toure Kunds.

ESPACE MARAIS (271-10-19), le 15, 19 h. ar. Arcitil RSPACE MARAIS (271-10-19), le 15, 18 h. 30: Aroioti.
RSPACE P.-CARDIN (266-17-30), le 17, 20 h. 30: Symetric, Mike Westbrook Ernse Band.
FORTUM DES BALLES (297-53-47), le 16, 18 h. 30: Hugh Levick Mujo.
GIBUS (700-78-88), les 11, 12, 13, 14, 22 h.: Dévistion; le 17, 22 h.: Pieds joints.
GOLF DROUOT (770-47-25), le 14, 23 h.: Ici Paris. GOLF DROUOT (770-47-25), le 14, 22 h.: Ici Paris.
NOUVELLE CHAPELLE DES LOMHARDS (357-24-24), 30 h. 30, les 11, 12, 14 : M. Portal, B. Lubat, K. Wheeler, J.-F. Jenny Clark; le 13 : K. Wheeler, A. Romano, J.-F. Jenny-Clark; les 16, 17 : Anches dos too Cool; (D.) 23 h.: Awaquita Unit Orchestra.
OLYMPIA (742-25-49), le 16, à 20 h.: Téléphone. OLYMPIA (742-25-49), le 16, à 20 h.: Téléphone.

PALAIS DES SPORTS (828-40-48), le 17, 20 h.: Téléphone.

PETIT JOURNAL (325-25-59)

21 h. 30, le 11: Watergate Seven + One. Le 12: Blue River Jazz Band. Le 13: New Wanderers Orleans. Le 14: Swing at Six. Le 16: Jazz of Quintet. Le 17: Hommage à Jelly Roll Morton.

PETIT OFFORTUN (236-01-36) 23 h.: P. Artero, C. Hutman, M. Müchel. E. Dervieu (dern. le 15). A partir du 16: Trio Arvanitas.

POINT VIRGULE (278-67-03), le 15, 20 h. 30: Duo François-Jacquet.

SALLE PLEYEL (353-28-73), le 12, 12 h. 30, lis h. et 18 h. 30: Duo A. Nozati-J. Querlier.

SLOW CLUB (232-24-30), 21 h. 30, le 14: Les Barbecues. A partir du 17: Cl. Luter.

THEATRE PRESENT (203-02-53), le 15, 20 h. 30: Slegified Kessler.

LA VIEILLE GERLLE (707-60-93), le 15, 17 h.: Morigane.

.....

LES FILMS NOUVEAUX 1.50 1979 <u>2008 2000 2000</u> 1971 <u>20</u> 1944 20 200 <u>20</u> 1996年 (20 年代) - 通道 1997年 (20 年代) - 日本の会社 1997年 (20 年代) - 日本の会社 1997年 (20 年代) - 日本の会社 1997年 (20 年代) - 日本の会社

2017 87 367 488 2 1017 87 367-88

The second secon

19 (20 年度) (2 年度) (2

and the page 100 per

The second secon

Will a d'Arma

•

TOTAL SELECTION OF THE SELECTION OF THE

Taring Taring taring tar

TO STETTE . PUBLICIS & A TOLLICH THUCHSTA

Lu Chen Air in Lucient Control of the Control of th

LE PETIT CASING
L. 21 L. CASING
TABLE II. L. CASING
TABLE III. L. CASING
TAB

L), 20 E 21 E 30 E M mond LA SOUPAP

20 h. 15 : Re-fance : 21 h Hollywood. II.

THEATRE DE 07-43: (D. nelle dins ...

THEATRE DES

69) (D.:. 2) 5 President: 21

monstra : L E

Dans la ri.

BOULOGNE-Bir

CARRIERES-SUL

CHOISY-LL-E-

-390-83-7 -N. -2-4-7 - - -

CLICEY AFT

CONFLANS

COURBEN DES.

rec :

35 ii .

MLI DOS

12, 15, 14, 25 2, 20 : 5 E 13, 1-, 25

10 12 m

100 mg

SPLENDLD

: dim., 15 h. ct es your et pense

(D. soit, L.). Hrn., 15 h.: Un

97-30-81) (D. 80iz. st. dim., 15 h. et uses Paques; L., 14 h 36 : Ren-usique de salos).

NASSE (548-92-97)

tin. \$-15) (L.), 20 h\_30.

(H05-78-51) (L.). im. 16 h.: Cha-

HAMPS - ELYSKES pair, L.), 20 h. 45. et 18 h. 38 : le

ESSAI (274-11-51).

\*\*ESSAI (274-11-51).
45, Dim., 15 h.;
cume des lours.
2: (277-31-85) (D.
mat. dim., 15 h.;
Barabbas.
47-47) (D. soir. L.).
18 h.; Diecu.
18 (322-11-92) (D.).
marre; 21 h. 45;

ARAIS (278-03-53)
le Pique-Assistic.
-SFUART (508-1730 : Sous le derPesu d'âme.
(791-83-14) (L.)
sneurs de la rosée.
FLAINE (642-32-25)
() 29 h. 30. mat. D.
travesti.
NT (203-02-55) (D.

travesti. NT (203-02-55) (D. 5, mat. D. 17 b. : et Mar. 21 b. : itre du Crane; les 20 : Un jeu d'en-

(797-88-89) (J. V.

Walade imaginaire. ORGES (\$78-74-27) mat. D. 15 h. et ulotte d'une jeune

-36-30) (D. soir. L., mat. D. 15 L. : is

3-82) (Mer. D. soir)

(296 - 29 - 35) (D.)

lestement un ber-

(636-63-67), 21 A :

. 16 b. : ! intime

alres

## RELIGION

## Cinéma

Les films marquée (\*) sont interdits aux moins de treize ans (\*\*) aux moins de dix-huit aus

La cinémathèque

CHAILLGT (704-24-24) CHAILLET (784-24-34)

MERCREDI 11 FEVRIER

15 h.: le Voleur de Bagdad, de

L. Berger, M. Powell et T. Whelan;

19 h.: le Chemin d'un homme, de

N. Taphavanra et H. Hytonen; 21 h.:

Jeune Cinéma français : le G.R.E.C.

JEUDI 12 FEVRIER

15 h.: An Arman'a letter to his

mother, de M. Powell : The Silver

Pleet, de V. Sewell et G. Wellosley;

19 h.: Imares du monde rural

19 h.: Images du monde rural finlandais; 21 h.: la Blonds et le Ehcriff, de B Walsh.

Eberiff. de B. Walsh.

VENDREDI 13 PEVRIER

15 h. : Une question de vie ou de mort, de M. Pewell et E. Pressburger; 19 h. : L. Revolte de disette, de M. Nickanen : 21 h. : Victime du destin, de R. Walsh.

SAMEDI 14 FEVRIER

15 h. : le Narcisse noir, de M. Powell et E. Pressburger; 17 h. : The Elusive Pimpernel, de M. Powell et E. Pressburger; 19 h. ; le Monet E. Pressburger; 19 h.; le Mon-ron rouge, d'H. Young; 21 h.; 1789, un film du Théaure du Solell. DIMANCHE 15 FEVRIER

15 h.: The amail back room, de
M. Powell et E. Pressburger; 17 h.,
The end of the river, de D. Twist;
19 h.: Rome-Express, de W. Forde;
21 h.: le Petit Soldat, de J.-L. Godard.
LUNDU 16 FEVRIER

LUNDI 16 PEVRIER LUNDI 16 PEVRIER

Relache.

MARDI 17 FEVRIER

15 h.: Quatre Etranges Cavallers, d'A. Dwan; 19 h.: les Cordonniers de Nummi, d'E. Karu; 21 h.: l'Apprenti sorcler; The Queen's Guards, de M. Powell.

BEAUBOURG (276-35-57) MERCRELI 11 FEVRIER 15 h : Jeunesse rebeile (la jeunesse de Chopir , d'A. Ford ; 17 h .: Detective du Brn Dieu (Pather Brown), d. R. Hamer ; 19 h .: 49° Parallèle, de M. Fowell. JEUDI 12 FEVRIER JEUDI 12 FEVRIER

15 h.: Mariace & responsabilité
limitée, de J de Limur; 17 h.:
Port Afrique, de E. Mate; 19 h.:
Un de Joe avions n'est pas ronizé,
de M. Powe. et E. Pressburger.

VENDREDI 13 FEVRIER 15 h. Divine, de M. Ophuis; 17 h. : Mes belles années, de G. Parry; 19 h. : Je sais où je vais, de M. Powell et E. Pressburger. SAMEDI 14 FEVRIER SAMEDI 14 FEVRIER

15 h. · les Amants du Tage,
d'H. Verneuli; 17 h. : Traqué par
Scotland Yard. 19 h. : l'Annés du
lapin. de R. Jarva; 21 h. : Oh i
Rosalinda i, de M. Powell et E. Press-

DIMANCHE 15 PEVRIER DIMANCHE 15 PEVRIER

15 h.: Topaze, de M. Pagnol;

17 h.: Ce sac: Z'héros, de J. Boulting; 19 h.: la Value des corbeaux,
de M. Lehmuskailio; 21 h.: Lune
de miel, de M. Powell.

LUNDI 16 FEVRIER

15 h.: Recour de manivelle, de
D. de La Patellière; 17 h.: Neuf
films ethnogrichiques finlandals,
1936-1940; 19 h.: les Huit Balles
meutrières de M. Niskanen. MARDI 17 FEVRIER Relache

Les exclusivités

AC/DC (Pr.) : Elysées Point-Show, 8º (225-67-29). L'ALTRA DONNA (It., v.o.) : Studio Logos, 5° (354-26-42).
L'AUBE DES DAMNES (Alg., v.o.):
Saint-Séverin, 5° (354-59-91).
BIENVENUE M. CHANCE (A., v.o.): ELENVENUE M. CHANCE (A., v.o.): Lucernaire, 6: (544-57-34). THE BLUE BROTHERS (A., v.o.): Blairitz, 8: (723-63-23), Epéc de Bols, 5: (337-57-47): v.f.: Caméo, 9: (246-66-44), Montparnos, 14: (327-52-37) (:rand-Pavois, 15: (554-(327-32-37) (:rand-Pavols, 15° (534-46-85).

LA BOUM (Fr.): Richelleu, 2° (233-56-70), Paris, 8° (358-33-99), Francais, 3° (770-33-88), Montparnasse-Pathé, 14° (322-19-23), Quartier Latin, 5° (326-84-65), Gaumont-Convention, 15° (828-42-27), 14 Julilet-Beaugrenelle, 15° (575-79-79), Clichy-Pathé, 18° (522-46-01), Gaumont-Gambetta, 20° (636-10-96).

BRUBAKER (A., v.o.) (\*\*): UGC Odéon, 6° (325-71-08), Ermitage, 8° (359-15-71), 14 Julilet-Beaugrenelle, 15° (575-79-79), Marbeuf, 8° (225-18-45); v.f.: Beat, 2° (238-33-93), UGC Opéra, 2° (261-50-32), UGC Gobelins, 13° (336-23-44), Mistral, 14° (539-52-43), Miramar, 14° (322-46-01).

LA CAGE AUX FOLLES N° 2° (Fr.):

48-01).

LA CAGE AUX POLLES N° 2 (Pr.):
UGC Opéra, 2° (261-50-32). Normandie, 8° (359-41-18). Maxéville, 9° (770-72-86). Miramar, 14° (320-89-52).

CES MALADES QUI NOUS GOUVERNENT (Pr.): Saint-André-desants 8° (326-48-18).

CES MAIABES QUI NOUS GOOD
VEENENT (Fr.): Saint-Andrè-desArts, 6º (326-48-18).
CEST LA VIE (Fr.): Forum-Cité,
1º (297-53-74).
LE CHASSEUE (A., v.o.): Paramount-City, 8º (562-45-76). Paramount-City, 8º (742-56-31).
Grand-Pavels, 15º (554-46-85). Paramount-Montparnasse, 14º (32030.60). ramount-Montparnasse, 14 (32)
39-90).
CLARA ET LES CHICS TYPES
(Pr.): Berlitz, 2 (742-80-33), Quintette, 5 (354-35-40), Marignan, 8
(359-92-82), Nations, 12 (343-04-67),
Montparnasse - Pathé, 14 (32219-23), Gaumont-Convention, 15
(828-42-27).
LR CHEF D'ORCHESTRE (Pol.)
(Yo.): studio de la Harge-Huchette,

(v.o.): studio de la Harpe-Huchette, 5° (833-08-40); Olympic-Baizac, 8-(561-10-60); Parnaesien, 14° (328-LES CHIENS DE GUERRE (A.). V.O Paramouni-Odéon, 6° (325-59-83); Publicis-Elysées, 8° (720-78-23); vf.: Paramount-Opéra, 9° (742-56-31); Max Linder, 9° (770-40-04); 56-31); Max Linder, 9c (770-40-04); Paramount-Montparnasse, 14c (329-

90-10) LA CITE DES FEMMES (It.), v.o. :

MEILLEUR

FILM

ACTRICE

MELLEUR

SCENARIO

MEILLEURE

PHOTO

MEILLEUR

MONTAGE

MEILLEURE

Epóc de bois, 5- (337-57-47); Studio Raspall, 14- (320-38-98).

La COCCINELLE A MEXICO (A.), v.f.: Rex, 2- (236-63-93); Ermitage, 8- (359-15-71); U.G.C. Gobolins, 13- (336-23-44); Miramar, 14- (320-88-52); Mistral, 14- (539-52-43); Maple Convention, 15- (239-52-43); Maple Convention, 15- (239-32-44); Napoléon, 17- (380-41-48); Murat, 16- (851-99-75).

LE DERNIER METRO (Pr.) Movica-Hailes, 15- (260-43-99); Quintette 5- (354-35-40); Publicle St-Germain, 8- (222-72-80); Marignan, 8- (339-92-82), A.th'na, 12- (343-07-46); Monipar nuase-Pathé, 14- (332-19-23); Mayfair, 18- (525-27-00); Paramount-Maillot, 17- (758-24-24); Berlitz, 2- (742-60-33)

DON GIOVANNI (Pr.-It.), v. it.: Bonsparte, 8- (324-12-12).

LA FAIM Dt. MONDE (Pr.): Marais, 4- (278-47-86).

FAME (A.) v.O.: Saint-Michel, 5- (323-79-17); Elypées Point Show, 8- (225-67-29).

FLASH GORDON (A.), v.O.: Ambassado, 8- (359-49-34); v.f.: Gaumont-Hailes, 15- (237-49-70); ABC, 2- (238-55-54); France-Elysèes, 8- (723-71-11); Brondway, 19- (527-41-16); Prançals, 9- (770-33-88); Paramount-Bastille, 12- (343-79-17); Fauvette, 13- (331-58-85); Montparnasse-Pathé, 14- (329-19-23); Gaumont-Convention, 15- (328-42-27); Wepler, 13- (387-50-70); Gaumont-Gambetta, 20- (538-10-96); Cluny-Palace, 5- (334-07-78); Paramount-Bastille, 12- (343-79-17); Gaumont-Gambetta, 20- (538-10-96); Cluny-Palace, 5- (335-50-70); Athéns, 12- (335-50-34); mat.; Elchelleu, 2- (233-56-70); Athéns, 12- (335-50-34); mat.; Elchelleu, 2- (233-56-70); Athéns, 12- (335-50-34); mat.; Elchelleu, 2- (233-56-70); Athéns, 12- (335-50-34); Montparnasse DE TOUNO (Jap., v.O.); Vidéostone, 6- (335-60-34), mat.; Elchelleu, 5- (534-13-28); Pagodes, 8- (339-64-67); Parnassien, 14- (239-83-11); V.f.: Impérial, 2- (742-72-52).

GOSSES DE TOUNO (Jap., v.O.); U.G.C. Danton, 6- (325-60-34), Montparnasse 33, 6- (544-14-27); Colisée, 8- (339-42-62); U.G.C. Marbett, 8- (325-18-23), W.f.: U.G.C. Odéon, 6- (325-71-08); Biar-tiz, 8- (732-68-23), -- V.f.: U.G.C. U.G.C. Odéon, 6- (325-71-08); Biar-tiz, 8- (325-18-23), -- V.f.:

5° (544-14-27); Colisée, 5° (359-28-45).

BURLEMENTS (A., v.o.) (\*\*);

U.G.C. Odéon, 6° (325-71-08); Ellarritz; 8° (723-89-23). — V.f.; U.G.C.
Opéra, 2° (261-30-32); Caméo, 9°
(246-65-44); Paramount-Galaxie,
13° (580-18-03); Mistral, 14° (52952-37); Montparnos, 14° (32752-37); Montparnos, 14° (32752-37); Montparnos, 14° (32752-37); Montparnos, 14° (32752-37); Montparnos, 14° (32752-31); Montparnos, 14° (32752-32); Montparnos, 14° (35952-82); Montparnos, 14° (35952-84-01).

JE VOUS ADME (Fr.); Berlitz, 2°

(322-19-23); Clichy-Pathé, 18s (522-46-01).

JE VOUS AUME (Fr.); Berlitz, 2s (742-60-33); Montparnasse 83, 6s (544-14-27); Colisée, 3s (359-29-46).

KAGEMUSHA (Jap., v.o.); Quintette, 5s (354-35-40); George-V, 8s (562-41-46). - V.f.; Haussmann, 9s (770-47-55)

LE LAGON BLEU (A., v.o.); UGC Danton, 6s (329-42-63), Biarritz, 8s (723-69-23). Convention St-Charles, 15s (578-33-00); v.f.; Maxieville, 9s (776-72-86), Helder, 9s (770-11-24), UGC Gare de Lyon, 12s (343-01-59), Paramount-Galaxie, 13s (580-18-03), Bienvanue-Montparnasse, 13s (544-25-02). Secrétan, 19s (206-71-33).

MASOCH (It. v.o.); Saint-Germain Studio, 5s (634-13-25), Monte-Carlo, 8s (225-09-83); v.f.; Français,

MASOCH (IT. V.A.); Saint-German Studio, 50 (824-13-25), Monte-Car-lo, 8° (225-09-83); v.f.; Français, 9° (770-33-83). LE MIROIR SE BRISA (A., v.A.); Paramount-Odéon, 6° (325-59-83), Studio Médicis, 5° (633-22-87), Pu-bileis-Elysées, 8° 1720-78-23); v.f.; Paramount-Marivaux. 2° (286-80-40), Paramount-Opéra, 9° (742-56-31), Paramount-Bastille, 12° (743-79-17), Paramount-Galexie, 13° (530-18-03), Paramount-Orléans, 14° (540-45-91), Publicis-Matignon, 8° (359-31-97), Paramount-Mont-parnasse, 14° (329-90-10), Conven-tion Saint-Charles, 15° (578-33-00). Passy, 16° (288-64-44), Passy, 16° (288-62-34), Paramount-Maillot, 17° (758-24-24), Paramount-Montmar-(758-24-24), Paramount - Montmartre, 18° (606-34-25).

LES FILMS NOUVEAUX

COURT-CIRCUITS, film fran-cais de P. Grandperret. Forum-Ciné, le (297-83-74). Quintette, 5° (554-35-40); Na-tion, 12° (343-304-57); Parnas-tiens, 14° (329-83-11); Mari-gnan, 8° (359-92-82), Saint-Lazare-Pasquier, 8°-387-33-43). HISTOIRE DE LA NUIT, film allemand de Cl. Hopfenstein V.O.: Action République, 11° (805-51-33), H Sp. (805-51-33), H Sp.

LE LYCEE DES CANCRES, film américain de A Arkush. V.o: Paramount-City, 8° (582-45-76). — V.f.: Paramount-Maillot, 17° (758-24-24). Convention-Saint-Charles, 15° 579-33-00), Paramount-Mant-Mart. 2° (296-80-40), Paramount-Montmartre, 18° (808-24-25), Paramount-Montparnasse, 14° (323-99-18), Paramount-Galaxis, 13° (580-18-03). VENDREDI 13 (°) film américain mount-Galaxie, 13" (560-18-03).
VENDREDI 13 (\*) film américain de S. Cunningham. V.o.:
U.G.C. Dankon, 6" (329-42-62).
Rotonde, 6" (333-08-23). Blar-ritz, 8" (723-68-23) — V.f.:
Rex, 2" (238-83-93). U.G.C.
Opéra, 2" (261-50-32). U.G.C.
Gobelins, 13" (338-23-44).
Montparnos. 14" (327-52-37).
Magic-Convention, 15" (828-20-64). Citchy - Pathé. 18" (522-46-01).

(522-46-01).

MARIGNAN PATHÉ - BERLITZ - QUINTETTE - PUBLICIS SAINT-GERMAIN - MAYFAIR

MOVIES LES HALLES - ATHÉNA - PARAMOUNT MAILLOT - 4 PERRET Ste-Geneviève-d.-Bois

MON ONCLE D'AMERIQUE (Fr.), Cinocho Saint-Germain, 6 (633-10-22). NICR'S MOVIES (All., v.o.) : Saint-André-des-Atts, 5° (325-48-18). LA NUIT DE LA METAMORPHOSE (YOUR.) (\*), vf. : Richelleu, 2° (232-56-70).

NUMEROS ZERO (Fr.) : Forum-Cinė, 1er (297-53-74), Olympie, 14a (542-67-42). Ciné, 1° (297-33-74). Olympic, 14a (542-67-42).
L'OR DANS LA MONTAGNE (It., v.o.): Racine, 6\* (633-43-71), 14-Juillet-Paransso, 6\* (326-58-60), 14-Juillet-Paransso, 6\* (326-58-60), 14-Juillet-Paransso, 6\* (326-58-60), 14-Juillet-Paransso, 6\* (326-58-60), 14-Juillet-Paransso, 6\* (327-90-81), OUBLIER VENISE (It., v.o.): Studio de la Harpe, 5\* (337-34-33).
LA PROVINCIALE (Fr.-Suis.): Gaumont-Halles, 1\* (297-49-70), Hautefeulile, 5\* (633-79-33), Pagado, 7\* (795-12-15), Elysées - Lincoln, 8\* (339-32-14), Marignan, 8\* (339-92-82), Saint - Lazare-Parquier, 8\* (339-32-43), Français, 9\* (770-33-88), Athénn, 12\* (333-81-11), Gaumont-Halles, 14\* (329-83-11), Gaumont-Convention, 15\* (823-42-27), PSY (Fr.): Gaumont-Halles, 1\* (297-99-70); UG.C. Opero, 2\* (251-50-32); Rex. 2\* (236-83-93); U.G.C. Odéon, 6\* (323-71-85); Bretagne, 6\* (222-57-97); Marignan, 8\* (330-68); Normandie, 8\* (339-41-18); Français, 9\* (770-33-88); Fauvette, 12\* (331-50-86); U.G.C. Gare de Lyon, 12\* (343-01-59); Gaumont-Sud, 14\* (327-84-50); Magic-Convention, 15\* (828-20-22); Murrat, 16\* (651-99-75); Clichy-Pathi, 18\* (522-46-01); Gaumont-Gambetta, 29\* (338-10-98); Magic-Convention, 15\* (338-10-98

Convention, 15° (222-30-32); Murat, 16° (651-99-75); Clichy-Pathé, 18° (523-46-01); Gaumont-Gambetta, 20° (536-10-96); Magic-Convention, 15° (328-20-54).

REACTION EN CHAINE (Austr. V.O.); Parnnasien, 12° (329-32-11); Marignan, 8° (359-92-82); Gaumont-Halles, 12° (508-11-63); Impérial, 2° (742-72-52); Gaumont-Sud, 14° (327-84-50); Clichy-Pathé, 18° (522-46-01).

LE RISQUE DE VIVRE (Fr.); U.G.C. Opéra, 2° (261-50-32); U.G.C. Danton, 6° (329-42-62); U.G.C. Marbeuf, 8° (523-88-22); U.G.C. Marbeuf, 8° (523-88-22); U.G.C. Marbeuf, 8° (225-18-45).

LE ROI ET L'OISRAU (Fr.); Cinoche Saint-Germain, 6° (633-19-93); Sauve QUI FEUT (IA VIE) (Fr.-Suis.); 14° Juillet-Parnasse, 6° (326-58-00).

SHINING (A., V.O.) (\*\*\*); Opéra-Night, 2° (296-62-56); Lucernaire, 6° (544-57-34).

STARDUST MEMORIES (A., V.O.); Studio Alpha, 5° (325-39-83); Paramount-Montparnasse, 14° (329-90-10).

SUPERMAN II (A., V.O.) : Marignan,

Paramount-Montparnassa, 14° (32850-10).

SUPERMAN II (A., v.o.): Marignan,
8° (359-82-82). — v.o./v.f.: Calypso,
17° (380-30-11). H. Sp. — V.f.:
Elichellieu, 2° (233-56-70): Montparnasse-Pathá, 14° (322-19-23).
LES SUEDOUES DE LA PREMIERE
COMPAGNIE (Fr.): Ermitage, 3°
(339-15-71): Mantèville, 9° (77072-86); U.G.C. Gare de Lyon, 12°
(343-01-59); U.G.C. Gobelins, 13°
(334-23-44): Montparnos, 14° (32752-37): Mistral, 14° (539-52-43);
Inases, 18° (522-47-94): Secrétan,
19° (206-71-33); Magic-Convention,
15° (828-20-64).
LA TERPASSE (It., v.o.): Quintette, 5° (354-35-40): ElyséesLincoln, 3° (339-36-14).

THE ROSE (A., v.o.): Kinopanorama, 15° (306-50-50).

TROIS GOSSES ET UN CRIEN (Tch.,
v.o.): Contrescarpe, 5° (325-78-37)
mat.
LE TROUPEAU (Ture, v.o.): 14-

\*\*No.1\*\* Contrescarpe, 5\* (325-78-37) mat.

LE TROUPRAU (Ture, v.o.): 14—
Juillet-Parnasse, 6\* (326-58-00).

UN DROLE DE FLIC (A., v.f.): Paramount-Opéra, 9\* (742-56-31).

UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR (Fr.): Bretagne 6\* (222-57-97).

Normandie, 8\* (359-41-18), Caméo, 9\* (246-66-44), Mistral, 14\* (532-32-43).

UN ETRANGE VOYAGE (Fr.): Movies-Halles, 1\*\* (250-42-99), U.G.C. Odéon, 5\* (325-71-08), Biarritz, 8\* (723-68-23), Caméo, 9\* (246-66-44), 14-Juillet-Beaugrenoile, 15\* (575-79-78), Murat, 18\* (651-99-75).

UN MAUVAIS FILS (Fr.): Paramount-Marivaux, 2\* (296-88-40).

VACANCES ROYALES (Fr.): Porum-Ciné, 1\*\* (297-53-74), Ciné-Seine, 5\* (325-599).

LA VIE DE BERIAN (Angl., v.o.): (325-95-99). LA VIE DE BRIAN (Angl., v.o.) :

(33-93-93).

LA VIE DE BRIAN (Angl., V.O.):
Cluny-Ecoles, 5° (354-20-12).

VIENS CHEZ MOI, J'HABITE CHEZ
UNE COPINE (Pr.): GaumontHalles, 1° (237-49-70), Richelleu, 2°
(233-56-70), Berlitz, 2° (742-60-33),
Hautzfeuille, 6° (633-79-38), SaintLazare Pasquier, 8° (387-35-42), Colisée, 8° (359-29-46), Pauvette, 13°
(331-60-74), Nations, 12° (343-04-67),
Gaumont-Bud, 14° (327-84-50), Victor-Hugo, 16° (727-49-75), Wepler,
18° (387-50-70),
A A-T-LL UN PILOTE DANS
L'AVION? (A., V.O.): U.G.C. Marbeul, 8° (225-18-45); v.ft.: Paramount-Opérs, 9° (742-56-31).

Les grandes reprises

AGENT SECRET (A., v.o.): Saint-Germain-Village, 5º (634-13-25); Elyaées-Lincoln. 8º (359-36-14); Parnassiens, 14º (329-83-11), Olympic, 14º (542-67-42).

AMERICA, AMERICA (A., v.o.): Olympic-Saint-Germain, 6º (222-87-23). 87-23).
L'ANNEE DERNIERE A MARIEN-CAD (Fr.): Noctambules, 5c (354-42-34).
L'AMI AMERICAIN (All., v.o.): Studio de la Harpe, 5c (534-34-83).
L'ARBRE AUX SABOTS (It., v.o.): Studio des Ursulines, 5c (534-39-19).

Studio des Ursulines, 5° (534-39-19).

BABY DOLL (A., v.o.) : Action
La Payette 9° (878-80-50).

LE BAL DES VAMPIRES (All, v.o.)
(°) : Salut-Michel, 5° (326-79-17);
Paramount Odéon, 6° (325-59-81);
Paramount-City, 8° (562-45-76);
('U.) : Paramount-Marivaux, 2° (396-80-40), Paramount-Bastille, 12° (343-79-17); Paramount - Bastille, 12° (343-79-17); Paramount-Gobelins, 13° (707-12-28); Paramount-Jobelins, 13° (707-12-28); Paramount-Jobelins, 13° (707-12-28); Paramountins, 13º (707-12-28); Paramount-Montparnasse, 14º (329-90-10);

MEILLEUR

MEILLEUR

MEILLEURE

ACTEUR

MUSIQUE

**MEILLEUR** 

MEILLEUR

SON

REALISATEUR

Paramount-Maillot. 17° (758-24-34); Paramount-Montmartre, 18° -606-24-25). LES BAS-FONDS (Jap., v.o.); Bal-Tac-Olympic, 8° (561-10-60); Ac-tion Christine 6° (325-85-78). A BLONDE ET MOI (A., vo.); Studio Bertrand, 7° (783-64-68). Studio Bertrand, 7- (783-84-86).
ONAPARTE ET LA REVOLUTION
FT.): Ecurtal 13- (707-28-04).
BUGSY MALONE (A., V.O.): Espace-

BUGSY MALONE (A., v.o.): EspaceGaité, 14° (227-95-94).

L' ; 191 DALMATIENS (A., v.f.):
Napotéon, 17° (380-41-46): Secrétan, 19° (206-71-33): Montparnos,
14° (377-52-37): U.G. -Marbeuf,
3° (225-18-45): Rotonde, 6° (63302-22).

LE CHRIST S'EST ARRETE A
\_BOLI (It., v.o.): Studio de
1 Etolie, 17° (380-19-33): V., S.,
D. 18 h. et 2! h.

DELIVRANCE (A., v.f.) (\*\*): OpéraNight, 2° (296-62-56).

DERSOU OUZALA (Sov., v.o.):
J. Cocteau, 5° (354-47-62).

LE DIBBOUK (Pol., v. yiddish):
Olympic-Balzac, 8° (551-10-60):
14-Julist-Bastille, 11° (357-98-81):
Olympic-Taller, 1357-98-81):
Olympic-Taller, 1357-98-81;
Olympic-Taller, 1357-98-81;
Olympic-Taller, 1357-98-81;
Olympic-Taller, 136-60:
1-4-Julist-Bastille, 11° (357-98-81);
Olympic-Taller, 14° (542-67-42).
FAUST (All., f.im muet): Studio
de la Contrescarpe, 5° (325-78-37). F.IUST (All. f.im muet): Studio de la Contrescarpe, 5º (325-78-37).
FANTASIA (A., v.o.): Elysées-Cinéma, 8º (225-07-90). - v.f.: Lamière, 9º (218-49-07): Montparmass 23, 6º (544-14-27).
LA FEMME A ABATTRE (A., v.o.): Acton Christine, 5º (325-83-78).
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST (A., v.f.): Haussmann, 9º (770-47-55).

(A. vf.): Haussmann, 9° (770-47-55). ULU (Pr.-All-It., vf.) (\*\*): Paramount-Montparnasse, 14° (329-LES NUITS DE CABIRIA (It., v.o.) : Panthéon, 5 (354-15-04), LES PORTES DE LA NUIT (Fr.) Marab, 4° (278-47-86). SAMEDI SOIR, DIMANCHE MATIN (Ang., v.o.): Studio Cujas, 5° (351-89-22); Olympic, 14° (542-

67-42). LES SEPT SAMOURAIS (Jap., v.o.): Vendôme. 2° (742-97-32).

Vendôme. 2° (742-97-32).

LA STRADA (ft., v.o.) : Studio Git-le-Cœur, 6° (326-80-25).

LES VISITEURS DU SOIR (Fr.) : Marais, 4° (278-47-88).

ZOO ZERO (Fr.) : Palais des Arts, 3° (272-62-98).

Les séances spéciales

L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAD (Pr.): Noctambules, 5° (35442-34), 20 h. 15.
LES AMANTS DE LA NUIT (A., v.o.)
Olympic, 14° (542-67-42), 18 h.
(sauf S., D.).
L'EMPIRE DES SENS (Jap.) (\*\*)
v.o.: Saint - André-des-Arts, 6°
(326-48-18), 24 h.
ENQUETE SUR UNE PASSION (A.,
v.o.): Tourelles, 20° (364-51-98),
Mar. 21 h.
LES EUROPEENS (A., v.o.): Cité-Mar. 21 h. LES EUROPEENS (A., v.o.) : Cité internationale universitaire, 13° Mar. 21 h.

LES EUROPEENS (A., v.o.): Cité
internationale universitaire, 13°
(589-38-69), le 18, 21 h.
INTERIEURS (A., v.o.): Olympic,
14° 542-67-42); l8 h. (sf S., D.).
JOHNNY GOT HIS GUN (A., v.o.):
Studio Culas, 5° (354-59-22).
MARTIN ET LEA (A., v.o.): Clympic,
14° (542-67-42), l8 h. (sf S., D.).
MATA-HARI (Fr.): Olympic, 14°
(542-67-42), l8 h. (sf S., D.).
MEAN STREET (A., v.o.): Olympic, 14° (542-67-42), l8 h. (sf S.,
Dim.).

LE PASSE - MONTAGNE (Fr.):
Saint-André-des-Arts, 6° (326-4818), 12 h.

LE SOLEIL EN FACE (Fr.): Tourelles, 20° (364-51-98), J. 21 h.

LE SALON DE MUSIQUE (Ind.),
v.o.): 14-Juilliet-Parnasse, 6° (326-58-00), le 17, 20 h. 30.

Les festivals

CHEFS-D'ŒUVRE ET NANARS DU CINEMA FRANCAIS, Studio 43, 9 (770-63-40). Jules Berry : en alter nance : Café de Paris, Monsieu Personne, le Crime de M. Lenge, Désartol, Carrefour, Rigolboche, l'Homme de Londres. CENT FILMS D'AMERIQUE, dite

l'Homme de Londres.
CENT FILMS D'AMERIQUE, dite
Latine, v.o., cinèma le Denfert, 14°
(354-00-11). Mer., jeu. : Mémoire
du sous-développement. Ven. :
Don Quintin l'Amer. Sam. : Antonio Das Mortes. Dim. : Macunaima Lun., Mar. : le Courage du
peuple.
WESTERN : 35 films, v.o., Olympic,
14° (542-67-42). Merc. : Vera-Cruz.
Jeu. : la Légende de Jesse James.
Ven : Fursur Apache. Sam. :
la Vallée de la Peur. Dim. :
RE Dorado.
W.C. FIELDS, v.o., Nickel Odéon, 6°
(633-22-13). Mer., Jeu. : Parade et
Elre. Ven. Sam. : Mine de rien.
Dim., Lun. : Passez Muscade.
Mar. : Une riche affaire.
MARX BROTHERS, v.o., Nickel
Ecoles, 5° (335-72-67). Mer. :
les Marx au Grand Magasin.
Jeu. : Plumes de cheval. Ven :
Un jour aux courses. Sam. : Monkey Business. Dim. : Une nuit à
l'Opéra. Lun. : Un jour aux
courses Mar. : la Soune aux

l'Opéra Lun : Un jour aux courses. Mar. : la Soupe aux canard. l'Opéra Lun.: Un jour aux courses. Mar.: la Soupe aux canard.

COMEDIES MUSICALES, v.o., Action La Fayette, 9° (878-90-50): Mer.: le Pirate; Jeu.: Beau fixe aux New-York; Ven.: le Bai des sirènes; Sam.: Un jour à New-York; Dim.: les Sept femmes de Barbe-Bleue; Lun.: Sweet Charity; Mar.: Chantons sous la pluie. — Mac.-Mahon, 17° (380-24-81): Mer., Lun.: Banans Splüt. Jeu., Sam., Mar.: Ziegfeld Foilies; Ven.: Words and music; Dim.: Show Beat.

CHEFS-D'ŒUVRES ET NANARS DU CINEMA FRANÇAIS, Action Bépublique, 11° (805-51-33): Mer.: le Jour se lève; Un grand amour de Beethoven; Jeu.: Manadam; Ven.: Donne-moi tes yeux; Sam.: les Disparus de Saint-Agil. + à 18 h.: les Condamnés; Dim.: la Règle du jeu; Lun.: l'Etrange M. Victor; Mar. Hôtel du Nord UNE ALGERIE, DE S. ALGERIENS EN FRANCE... Saint-Aèverin, 6° (354-50-91): en alternance; la Bataille d'Alger; l'Aube des damnés; Ali au paya des mirages; Avoir vingt ans dans les Aurès: le Vent des Aurès.

UNE JOURNEE AU CINEMA, Rivolichems, 4° (272-63-32), vii-vo.: 12 h.: Rire et frisson de pags;

Cinéma, 4º (272-63-32), vf.-vo.:
12 h.: Rire et frisson de paps;
14 h.: la Ruée vers l'or + Une
vie de chien; 16 h.: Show Boat;
16 h.: la Tendresse des loups;
20 h.: la Nuit des forains; 22 h.:
Freaks + Un chien + Un chien

HOMMAGE A DOSTOIEWSKI (v.o.),
Cosmos, 6: -44-22-20), en alternance: Nuits tanches, de-L. Visconti; l'ic at de Lampin; l'Idiot,
de Pyrie. Crime et Châtiment;
les Prère. Karamasov.
HOMMAGE A RAOUL WALSH (v.o.).
Cluny-Pal ce, 5: (254-07-76)
Mer.: Gentleman Jim; Jeu.; Unc
cmde pour te pendre; Van. la
Charge de la 8: Brigade; Cann.;
la Vallée de la peur (v.f.); Dim.;
Esther et le Roi; Lun.; l'Esclave
libre; Mar.: The Strawberry
Blond. HOMMAGE A DOSTOLEWSKI (v.o.),

SUR LA DEMANDE DE JEAN-PAUL II

Mgr Gijsen est provisoirement écarté des travaux sur la formation sacerdotale aux Pays-Bas

De notre correspondant

Amsterdam — Jean-Paul II a demandé que Mgr Joannes Gijsen, évêque traditionaliste de Roermond, s'abstienne temporairement de toute participation aux travaux de la commission épiscopale chargée d'étudier la formation sacerdotale aux Pays-Bas.

C'est ce qu'a déclare l'arche-réque d'Utrecht, le cardinal Wil-lebrands, aux évêques néerlan dais lors de leur réunion, les 9 et 10 février, à Oosterhout (Brabant). Mgr Willebrands a informé les évêques sur la réu-nion secrète du conseil du synode néer andais, tenue le mois dernier à Rome, pendant laquelle le pape avait pris une part active dans les efforts pour résoudre le conflit sur l'enseignement religieux le sur l'enseignement religieux Monde, daté 25-26 janvier 27 janvier).

Il a été décidé que Mgr Gijsen, adversaire résolu du moderniame dans la formation des prétres, restera membre, malgré sa sus-pension, de la commission mis-en place après le synode extral'année dernière, aux problèmes de l'Eglise catholique néerlan-daise. Il ne participera plus cependant aux délibérations et ne sera pas responsable des conclusions auxquelles arrivera la

commission.

et Möller seront désormais les principaux membres actifs de la commission épiscopale.

Mgr Glisen, qui s'était rendu au Vatican le mois dernier pour la réunion secréte du conseil du synode, a adresse, ces derniers jours, une lettre aux prêtres de son archevêche dans la province de Limbourg, les mettant en garde contre tout modernisme. Mgr Gijsen y incite les prêtres à « le considérer comme leur père » et à lui « občir respectueuse-ment ». Dans sa lettre, il annonce la prochaine formation d'un α conseil de prêtres a dans son archevêché dont les délibérations se dérouleront dans le plus grand

RENÉ TER STEEGE.

● La Fédération protestante de France a exprime « sa projonde reconnaissance » au cardinal François Marty au moment où il quitte le diocèse de Paris. Elle le remercie pour l'accueil fraternel qu'elle a toujours reçu auprès de

● Le ministère des affaires étrangères vient de publier un démenti, à la suite des informations selon lesquelles la fuite an sujet de la nomination de Mgr Jean-Marie Lustiger serait venue des milieux proches de l'Elysée. On souligne au Quai d'Orsay que la consultation qui a eu lieu Ce qui permettra à l'évêque traditionaliste, selon des observateurs aux Pays-Bas, de continuer ses critiques sur les libertés que prennent, selon lui, certains établissements avec les normes romaines. Après l'exclusion de Mgr Gijsen, les évêques de Breda et de Groningue, N.N.S.S. Erust

## **LETTRES**

## LA LIBERTÉ A QUEL PRIX ?

(Suite de la première page.)

Les faits, d'abord. Le plus jeune fils de Roger Ikor, Vincent, se suicide à vingt ans et meurt atrocement après avoir passé huit mois dans le coma. Adepte du zen macrobiotique, après bien des pérégrinations, Vincent s'était imposé un régime alimentaire droconien, où les jeûnes aiternaient avec une diététique grave ment déficiente, qui consiste à supprimer progressivement viar.des, légumes et laitages et à se contenter de céréales, tout en buvant le moins possible. « Le jour de son suicide, écrit son père, Vincent, 1,75 mètre, pesait 42 kilos; on

eut dit un déporté. » Ici, une double distinction s'impose. D'abord, le zen macrobiotique n'est pas une secte. « stricto sensu », avec une organisation, des rites, un gourou, mais une pratique alimentaire. Ensuite, celle-ci ne doit pas être confondue avec le (< T'chan > en chinois, < Dyona > en sanscrit), qui signifie vrai et profond silence » et, par extension, concentration ou méditation. Cette philosophie millénaire voie d'action et d'éveil très. respectable — n'a rien à voir avec la macrobiotique, système alimentaire récent, dangereux comme tout système diététique suivi de

dans les cas de troubles névrotiques (1). Le droit à l'erreur

manière abusive, et contre-indiqué

Pour Roger Ikor, la « secte » qui a tué son fils n'est que le furoncle sur le corps politique et social qui en est le symptôme de dégénérescence. Et les causes de la maladie qu'il assigne au banc des accusés sont au nombre de trois : « La loi qui a fixé la majorité légale à dix-hult ans ; l'état présent de l'éducation nation nale ; la dégradation des mœurs et l'effondrement de la morale, tant publique — et notamment politique — que privée. »

(1) « Les dangers du zen macrobiolique ont déjà jatt l'objet d'avertissements répétés et solennels de la
part des autorités santtaires amériounes, écrit le Dr Excoffier-Lambiotte dans le Monde du 1 = octobre
1980. Bouillies de céréales préparètes
à l'eau, farine de bilé, ris et parjousoja, ou sésame, constituent l'essentiel de ce régime, qui comporte en
tout et pour tout, sur le plan protéque, un demi-jeune d'auj par
semaine. (...) L'extension de ces pratiques implique l'application ripoureuse de l'arsenal médiou-social dont
dispose notre législation pour la
protection de l'enjance. » protection de l'enfance. »

Atelier de poterie \* LE CRU ET LE CUIT \*

accueille en groupe les amateurs de 3 à 83 ans 5, RUE LACEPEDE, PARIS-5 Telephon, (le . soir): 707-85-64

En un mot, c'est la « libéralisation » née de mai 68 pratiquée à l'école et dans la société permissive qui serait à l'origine de la démission des parents et du désespoir des enfants. Résultat : « l'échec de notre civilisation suicidaire ». Tout n'est pas faux dans le raisonnement de Roger Ikor, et la crise des valeurs que connaît tisée par un Solienvisine en tre autres, n'est pas étangère à une politique progmatique où les grands mots cachent des réalités mesquines, où liberté se confond avec libertinage, démocratie avec démagogie, et patriotisme avec un natio-

nalisme égaiste. Mais, suffit-il d'opposer à ce laxisme informe un retour au stoïcisme et à la répression de naquere, comme semble le préconiser Roger Ikor, pour que les problèmes disparaissent par enchantement? L'auteur, luimême incroyant, reconnaît qu'il n'y a pas de solution miracle pour retrouver les anciens « mythes ». Il se contente de parer au plus pressé. « Quand un cheval est emballé, dit-il, il faut le saisir aux naseaux et serrer jusqu'à ce qu'il s'arrête. » C'est pourquoi, selon lui, il faut « mettre fin à la malfaisance des sectes, même s'il faut, pour cela, bousculer le principe de

liberté ». Voilà le mot lâché ! Qui décidera si une idéologie est bonne ou mauvaise? La liberté d'expression n'est-elle pas déjà trop fragile pour lui imposer un carcan de plus?

Il ne s'agit pas de nier la nocivité de certaines sectes, bien au contraire, mais la chasse aux sorcières déclenchée contre toutes les sectes sans discrimination est tout aussi sujette à caution et ambigue, finalement, que le phénomène qu'elle entend combattre.

Il s'agit de procéder avec ordre. D'abord danner aux jeunes une information aussi complète que possible sur les sectes, en signalant clairement le danger que représentent certaines d'entre elles. Pas de chasse aux sorcières, mais un examen lucide de tous les aspects, avec dénonciation, là où cela s'avère nécessaire, de faits et de pratiques inacceptables, avec poursuites iudiciaires lorsqu'il y a infraction aux lois existantes.

Le « droit à l'erreur », il ne faut pas l'oublier, est un des fondements d'une société libre et démocratique. Si on doit refuser a un mouvement la liberté de tromper sciemment autrui, on doit laisser a chacun la liberté de se tromper. La liberté est à ce prix.

ALAIN WOODROW.

# Je porte plainte, par Roger Rog, aux Editions Albin Michel, 120 pages, environ 27 francs. M. Ikor est l'invité principal de l'émission . La rage de lire s, sur le thême Le désespoir a vingt ane s. à "F i mercredi 11 février, 21 h. 55.

EAUX (887-15-84) Asenh = MCL Dagoy 21 30 c. 15 aucline & Chicago . ------T1: - 7 (225-13-03) (D ) L : alle manifeste ther-amore in a. 20 : et tracet de pead NEUTLLY RE (278-50-51) (D. le Grand Vice santmaket-Tall (D. Lis.) Petra Palace. SUPAL N MCLES (515-22-62 P Barrest torm, or du 18 : P. Lai. Irres pour Pitro. Taxantes derm in C: ಗಾಣ-ಪರ-ಜಾ ಚ ropes... at Poses Coe femine. contemposity (D. L.) . 4 - . 4 1 1-Mo TD 21 Mr 1-Mo TD 21 Mr 1-Mo TD Mr Mr Mr 1-Mo TD Mr Mr Mr 12 Mr A Vilator 13 Mr A Vilator 14 Mr A Vilator 15 Mr A Vilator 16 Mr A Vilator 17 Mr A Vilator 18 Mr A Vilator 18 Mr A Vilator 19 Mr A Vilator 19 Mr A Vilator 19 Mr A Vilator 10 Mr A 1、北海湖湖 在路 the sea of the . 13 - 73) (Mer - 7 mat 3 = 15 ± 540 July 4 4 MENER THE TOTAL OF THE SECOND ACM OF CHARLES Anne Seitemann MRSS (2021-17-18)

171 1 1 1 1 1

The state of the s

SERENE VIET g prostraics REPERCE THE

PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART OF THE PART O 数数据主义在专 g j Salies Lain

ISPA CONTRACTOR TOTAL - MARY . 

MARLACE 12 14 A 27 A 47

19 h 45 Les paris de TF1 19 h 50 Tirage du loto

20 h Journal

20 h 35 Tèlèfilm : Ce monde est merveilleur Béallsation Guy Jorré, avec B. Haller, A. Abbadie, J.-R. Caussimon, D. Doll... Faussement accusé du meurtre d'un riche promo-teur immobiler, un homme quelconque devient le justicier des mal-logés.

The Magazine: La rage de ilre

De Georges Suffert. Le désespoir à vingt ana.

Avec MM. E. Ikor (Je porte plainte), J. Baechier
(les Suscies), A. Woodrow (les Nouvelles Sectes),

J. Thuillier (Les dix ans qui ont changé la joile).

DEUXIÈME CHAINE : A 2

18 h 30 C'est la vie 18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres

19 h 20 Emissions régionales 19 h 45 Top club

20 h 35 Variétés : Collaroshow De S. Collaro et J Clément.

21 h 40 Magazine des sports : Grand stade De R. Chapatte et J.-B. Vivet. L'équipe blanche ; l'Opera de Paris ; Les turbos ; Les skieurs du Liechtenstein.

22 h 40 Magazine : Zig-zag
De T. Wehn-Damisch. Ruines (réal. G. Olivier).
Autour des dessins d'architectes français du dizneuvième siècle, consacrés à Pompéi et exposés à l'Ecole des beaux-arts.
23 h 10 Journal

TROISIÈME CHAINE: FR3

18 h 30 Pour les jeunes L'ours Paddington; De truc en troc. 18 h 55 Tribune libre Carrefour social-démocrate.

19 h 20 Emissions régionales 19 h 55 Dessin animé

Les aventures de Tintin (le Secret de la Licorne). h Les Jaux

20 h 30 Cinéma : Diabolo menthe h 30 Cinéma: Diabolo menthe

Plim français de D. Kurys (1977), avec R. Klerwein,

C. Michel, C. Ctément, M. V. Maurin, V. Stano.

C. Dalca, A. Ferjan.

En 1983, la vie as lyces et les petits problèmes de deux sœurs (tretze ans et quines ans), dont les parents sont détornés.

Chronique de l'adolescencs attendrie, anecdotique.

La première réalisation de Diana Kurys, qui s'est servie, avec une certaine complaisance, de la nostalgie rétro.

FRANCE-CULTURE

18 h 30, Ballade pour Carson McCullers. 19 h 25, Jazz à l'ancienne. 19 h 38, La science en marche : Un dictionnaire de a science en marche. , La musique et les hommes : Puccini et la France. 30, Nuits magnétiques : Instants de colère.

FRANCE-MUSIQUE

BUC (Rassemblement des

19 h 20 Emissions régio

19 h 55 Dessin animė

20 h Les Jeux

22 h 30 Journal

FRANCE-CULTURE

FRANCE-MUSIQUE

18 h 2, Six-Buit : Jazz time ; 18 h 30, Magazine de D. Lemery ; 20 h. Equivalences (non-voyants) ; couvres de Kodaly et Dobos.
28 h 30, Concert de musique de chambre (en direct du Grand-Auditorium) : « Quatuor à cordes n° 77 ; (Haydn) ; « Quatuor à cordes n° 18 » (Britten) ; « Quatuor à cordes en ut mineur » (Brahms), par le Quatuor Chiligirian, avec L. Chiligirian, M. Butler, violona N Logie, alto, Ph. de Groote, violonelle, 23 h, Ouvert is uuit : Les Mémoires de la musique, « Dame Myra Hess » (Debussy, Brahma, Saymanovski, Mozart, Brahms).

20 h 35 Cinéma (cycle M. Pagnol): Nais
Film français de M. Pagnol (1945), avec Fernandel,
H. Poupon, J. Bouvier, Arius, G. Kerjean, B. Pellogrian, O. Blavette, (N. Bediffusiono.)
Le fils d'un notaire d'aix-en-propence séduit la
fille d'un fermier de son père. Celui-ici veut le tuer.
Le valet bossu, amoureux de Nais, intervient.
Inspiré d'une nouvelle d'Emils Zoie, ce film de
Pagnol, fraichement accueilli en son temps par la
critique, est centré sur Fernandel, qui donne à son
personnage une dimension trapique.

9 h 7, Matinée de la littérature. 10 h 45, Questions en sig-zag : Avec A.-M. Brisebarre. 11 h 2. Libre parcours récital ; Le Trio Novalis au Festival Estival de Paris 1980. 12 h 5. Agora : « Balsee les yeux, Sarah », avec P.

12 h 45. Panorama. 13 h 30, Renaissance des orgues de France : Portrait

d'un organiste, J. Dussoullh.

14 h. Sons : Scènes de la vie rurale.

14 h 5. Un livre, des voix : « l'Enchanteur dans l'archipel », de F.-R. Bastide.

14 h 47. Questions croisées : Le gestion scientifique

de la reproduction.

15 h 50, Contact.

16 h, Le magasin des pouveautés : De quelques héré-

alss...

16 h 56, Départementale : à Monte-Carlo.

17 h 32, Libre parcours récital : M. Sadanowski et G. Lukowski, guitares.

18 h 30, Bonnes nouvelies, grands comédiens.

18 h 25, Jazz à l'ancienne.

19 h 30, Les progrès de la biologie et de la médecine : T.a rein.

19 il 30, Les propres us la moraga et la la Malson 29 h, Nouveau répertoire dramatique : 4 la Malson sans jardin », de D. Gallby. Avec : C. Laborde, M. Laisné, A. Lengiet, D. Gablly. 22 h 39, Nuits magnétiques : Instants de colère.

mann, cor,
2 b. 38. Ouvert in nuit : Le lied schubertien, c gur
des textes comiques > : 23 h, I. Xenskis (Rayel,
Brahms, Bach, Varize, Messiaen, Stravinski, Xenskis,
Debussy).

TRIBUNES ET DEBATS

MERCREDI 11 FEVRIER

- M. Maurice Druon, député R.P.R. de Paris, est l'invité du journal sur R.T.L., à 18 heures.

- M. Jean-Pierre Soisson, ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, participe à l'émission « Face au public » sur France-Inter, à 19 h. 15.

JEUDI 12 FEVRIER

- Le professeur Nahavandi, ancien recteur de l'université de Téhéran est l'ingréé du journel sur

l'université de Téhéran, est l'invité du journal sur R.T.L., à 18 heures.

Jeudi 12 février

PREMIÈRE CHAINE : TF 1

12 h 15 Réponse à lout 12 h 30 Midi première

13 h Journal

13 h 35 Emissions régionales 13 h 50 Objectif santé : Bronchite chronique

16 h 30 Les quatre fantastiques

16 h 50 Croque-vacances Inuit; 16 h. 57, Bricolage; 17 h., Variétés; 17 h. 6, Isidore le lapin; 17 h. 10, Infos-magazine; 17 h. 25, La familie ours an Far-West; 17 h. 31, Veriétés; 17 h. 40. Harlem globe-trottens.

TF 4 18 h 20 L'ile aux enfants

18 h 45 Avis de recherche 19 h 10 Une minute pour les fem

A propos du salon du tourisme (I). 19h 20 Emissions régionales 19 h 45 Les paris de TF 1

Journal

20 h 35 Série : Pause-café

Réal. S. Leroy, avec V. Jannot, J. François, G. Wera Pause-café », c'est le surnom que donnent let élèves d'un lycée à leur jeune assistante sociale, beaucoup plus proche d'eux que des autorités. Un sociaurio qui seut s'appuyer sur le réalité des ban-licues populaires, mais qui est aussi un dur pari. 21 h 30 Magazine : L'Evénement De H. Marque et J. Besançon. 22 h 25 Documentarie : M. de Vauban, homme de

guerre, homme de paix

DEUXIÈME CHAINE : A 2

10 h 30 A,N.T.LO.P.E. 12 h 5 Passez dong me voir

12 h 30 Série : les Amours des années folies 12 h 45 Journal

13 h 35 Emissions régionales

13 h 50 Face à vous 14 h Aujourd'hui maden

Vivre son âge. h Série : les Tambours de l'hiver L'invité du jeudi : le professeur Maurice Tu-

17 h 20 Fenêtre sur\_ Les ordures ménagères 17 h 50 Récrè A 2

Les paladins de France : Casper et ses amis : Zei-tron; La bande à Bédé,

18 h 50 Jeu : Des chiffres et des lettres

19 h 10 D'accord pas d'accord 19 h 20 Emissions régionales

La majorité.

Journal

20 h 35 Variétés : Thierry Le Luron

20 h 35 Variétés : Thierry Le Luron
21 h 35 Téléfilm : Un dessert pour Constance
D'après D. Boulanger : réal. 6. Maldoror. Avec
8. Bakaba et C. Doukoure.
Deux travailleurs, Manadou et Bokolo, passent un
concours à la télévision pour payer le voyage de
retour d'un amt malade. Malgré quelques longueurs
et ambiguités, une bonne comédie légère qui
dénonce entre deux éclats de rire une France
hargneuse. raciste.
22 h 35 Magazine : Coups de théâtre
de G. Kahn.
23 h 20 Journal

TROISIÈME CHAINE : FR 3

18 h 30 Pout les jeunes L'ours Faddington : Dialogue avec le feu.

18 h 55 Tribune libre

Conflit à FR3 LE SENS D'UNE GRÈVE

En lançant un ordre de grève pour le 12 février, les personnels de FR 3 — toutes catégories confondues, journalistes, techni-ciens, administratifs — veulent ciens, administratifs — veulent marquer leur désaccord avec l'onnipotence du P.-D.G., face aux mutations technologiques de la société de télévision dans les prochaines années. On sait que grâce à la vidéo légère, FR 3, prévoit de s'engager délibérément dans la voie du « journalisme électronique » tel qu'on le pratique notamment aux Etats-Unis (le Monde daté 6-7 juillet 1980). Mais si les journalistes en parti-Mais si les journalistes en parti-culier ne mettent nullement en question les progrès que cette technique représente (gain de temps, notamment) lis sont plus critiques sur les considérations de productivité et d'économie qui

semblent guider les responsables de la société.

La dissociation envisagée entre la collecte de l'information (re-portages, enquêtes) et son traite-ment (montage des sujets fait par d'autres, au siège du centre d'actualités) n'est pas admissible, pour le S.N.J. en particulier.

Pour toutes les organisations syndicales, il faut que « les éven-tuelles conversations soient préparées et négociées » et que « les responsabilités nouvelles des uns et des autres soient justement companyées. compensées ».

Rappelons que les journalistes de télévision de FR 3 ne bénéficient pas des mêmes barèmes de salaires que la presse écrite et ne sont pas régis par la même convention collective. — C. D. Un préavis de grève a été déposé pour le jeudi 19 février par la section du Syndicat unifié de radio - télévision (SURT-CFD.T.) de TF 1, afin de α fatre respecter la convention collective des personnels, notamment l'article 23 qui prévoit une consultation des conquientines endi. tation des organisations syndi-cales représentatives pour toutes les promotions ou mutations ».

L'amour, le sexe et la table en 1981 Comment se comportent les Français de la table au lit, la strategie des hommes au restaurant, le règime du vrai-champion», les aphrodisia-ques, les découvertes des Amèricains... Une grando enquête dans le Gautt-Millau de Teyrier, chez tous les marnands de journaux.

#### AUX DOSSIERS DE L'ÉCRAN

## Les gens de la télé

même traduit au petit écran et affligé d'un doublage sans nuances. Sydney Lumet n'a pas eu peur du gros trait pour peindre le monde plutôt fêtide des « gens de télé » : productrices cyniques, journalistes sur le retour, financiers avides, valetaille Jache des couloirs, vedette pousade à la paranois, qu'on tera tuer en direct quand son émission ne « merchera » plus. Et. derrière tout cela - car tout y est. - l'inquiétude obsessionnelle des résultats des sondages

Le thème de ces « Dossiers do Fécren » élait donc cemé. les questions adjacentes dessinées et pas en filigrane : la télévision - pour le meilleur et pour le pire » ? Et les téléspectateurs français de réagir abondamment à ces images d'une Amérique épouvantable. Selon les dires de la « dame-téléphone - des - Dossiers de l'écran », le standard, installé à Monte-Carlo pour un soir, était

Question participants, on n'avait pas lésiné. Ils étaient serrés autour de la « table ronde ». Rien que des hommes. Barbara Walters, la mythique Américaine, n'ayant pu être de la partie. On n'allait pas donne dans le frivole. Et tant ple pour les caméramen s'ils avaient du mai à filmer l'ensemble, des visages penchés sur le dossier télévision. Ou tant mieux... Ainsi vovait-on à l'écran ceux qui tentaient de glisser leur objectit au milieu de ces dos tournés. De quoi démystifler un peu le côté délibérément cénacle au'un détaut d'éclairage aggravait. Ce n'est pas si mal de voir aussi partois de l'autre côté de l'image. Comme il n'est pas si mal d'observer que Patrick Poivre d'Arvor, l'un des invités,

leur vive, rouge en l'occurrence. Ou avec quelle décontrac-tion affectée Philippe Meyer, eliste chargé de l'audiovisuel à l'hebdomadaire ('Express, tirait sur une bouffarde de style intellectuel.

Détails, dira-t-on, mais l'un des intérêts des rassemblements commercio-mondains comme le Festival de Monte-Carlo est d'observer comment les gens bougent, marchent, s'expriment, s'habillent; de remarquer, par example, que M. Ulrich, prési-dent d'Antenne 2, garde souvent sa cigarette au bec, même a'il parle, même s'il sourit, et que cette cigarette donne soudain à cet ancien fonctionnaire de la France d'outre-mer et des affaires étrangères l'apparence d'un agri-culteur un peu matois, rude à ļa tāche.

Mais revenons au débat. M. Ulrich n'était pas sous les projecteurs. Si son nom arrive ici, c'est peut-être que la deuxième c h a i n e, descendue plus en force que les deux autres, ne laisse pas de manifester sa présence au fil de cette semaine de relations publiques organisée par la Société des bains de mer monégasque.

La discussion ? Elle n'a guère été une discussion. Ils étaient trop nombreux, les journalistes - présentateurs ou des. - les sociologues - la TV devient de plus en plus leur affaire, à ces sociologues. Tellement nombreux que, vedette es variétés de TF1, le témoin Guy Lux, notamment, a regretté tout haut de n'avoir qu'assisté à cette conversation oul e roulé, bien huitée. Pas du tout inintéressante d'ailleurs.

Une sulte de considérations de bon sens parmi lesquelles les Interventions aigués du seul Journaliste étranger, Plerre Salinger.

toure dans les chaines françaises. ou encore sur le pouvoir journaliste présentateur -- lei gros plan sur le visage honnête et sensible de Roger Gicquel, sur sa délanse presque modeste. Des lieux communs sur l'existence de publics diversifiés. Un grain de futurologie : la France étent le seul Days où l'on fasse encare semblant de laire comme si le lutur audiovisuel n'était pas déjà du présent. Une once d'autosatisfaction dans le style - il y a dans la maison de bons professionnels -, -- comme s'il n'v avait encore du'une maison. l'ex-Office de la radioté A propos d'office et d'officiants, beaucoup plus amusant a été un film montré à quelquesuns dans un recoin en marge des lieux de projection obligés du Festival, qui, sous le titre Paroles d'homme, propose une mise en pièces de la conférence de presse donnée par M. Valéry Giscard d'Estaing quelques semaines après les premières révélations parues dans la presse écrite sur l'affaire des diamants. Très incisif et drôle, ce cours de sémantique donné par le professeur de logique mathématique Daniel Lacombe. Où l'on voit que les questions des journalistes, Jean-Pierre Elkabach. Alain Duhamei et Gérard Saint-Paul, furent servies aur le seut plateau d'argent que toléra l'Elysée... Pour ne pas parler icl des réponses. Mais cette production du département d'audiovisuel de Paris VII, signée Bernard Cuau, ne peut amusei que ceux qui connaissent délà le sujet. L'analyse d'une conférence de presse de l'élu du suffrace universal n'Intéressacertainement pas les électeurs !

Quelques aphorismes sur le bon.

usage des sondages, sur le re-

grettable secret dont on les en-

MATHILDE LA BARDONNIE-

## **SPORTS**

## **ATHLÉTISME**

## Trente-cing Français pour les championnats d'Europe en salle de Grenoble

Trente-cinq athlètes ont été retenus par Jean Poczobut, directeur technique de la Fédération française d'athlétisme, pour composer l'équipe nationale qui participera, les 21 et 22 février, aux championnats d'Europe en salle à Grenoble. Il s'agit, pour l'essentiel, des auteurs des meilleures performances senregistrées à l'occasion des championnats de FRANCE-MUSIQUE

9 h.2, Le matin des musiciens: L'Opéra romantique (IV). Mendelssohn.

12 h. Musique de tablé: « Le diable à 4 », ballet (acte I), d'A. Adam, par le London Symphony Orchestra, dir. R. Bonynge; 12 h 35, Jazz: Bill Evans; 13 h. Les musiciens ont la parole: M.-Cl. Jamet.

14 h. Musiques: Les formes vocales dans les musiques populaires; 14 h 30. Concertos: la ffûte à bec (Vivaldi, Telemann, Babell, Haendel, Bach); 15 h 30, Beethoven, ses amis, ses élèves (Ries, Vorisek); 17 h 30, « Herminie », de Berliox.

18 h 2. Six-Huit: Jazz time; 18 h 30, Concert (en direct de l'Auditorium 106): œuvres de Scarlatti, Monod. Nigg. Philippot, Jolivet, avec Anna-Stella Schie; 30 h. Concert (saile Pleyel, 12-11-80): « Wesendonck-Lieder », « Prélude et mort d'Isolde » (Wagner); « Concerto pour cor et orchestre », « Mort et transfiguration », poème symphonique (R. Strauss), par l'Orchestre national de Prance, dir. W. Schmid, avec U. Trekel-Burckhardt, mezzo-soprano, H. Baumann, cor, 2 h. 38, Ouvert la nuit: Le lied schubertian. « sur performances enregistres à l'occasion des championnais de France les 7 et 3 février, où trois records nationaux en salle ont été établis par Marc Gasparoni sur 50 mètres (5 sec. 75), par Michèle Chardonnet et Laurence Monclar-Lebeau sur 50 mètres haies (6 sec. 98) et par Gérard Lelièvre sur 5 kilomètres marche (19 min. 51 sec.), tandis que les perchistes Thierry Vigneron (5,66 mètres) et Philippe Houvion (5,60 mètres), ont tenté à nouveau mais en valn, de porter la meilleure performance mondiale à 5,72 mètres et que trois meilleure performance mondiale à 5.72 m et res et que trois juniors se sont révélés : Ramon Diaz, vedette du concours de saut en hauteur avec 2.21 mètres, tout comme Brigitte Rougeron avec 1.81 mètres et Joël Tabourin, vainqueur d'un 800 mètres de niveau relativement modeste, en 1 min 48 sec 99.

L'ensemble des performances

L'ensemble des performances enregistrées au cours de ces championnats nationaux a été d'un bon niveau. Mais Jean Poc-

championnats nationaux a été d'un bon niveau. Mais Jean Poczobut a souligné que, avec les 
athlètes retenus, « il ne faut pas 
s'attendre à des miracles dans la 
mesure où un tiers des effectifs 
n'ont jamais été en équipe nationale; c'est une jormation dans 
l'ensemble enexperimentée don t 
d: nombreux éléments ne passeront pas le premier tour, mais 
qu'il importail de confronter à la 
compétition de haut niveau afin 
de préparer l'avenir ».

Au reste, Jean Pocsobut a regretté la rigidité du système scolaire et universitaire français, qui 
ne permet pas aux jeunes de 
poursuivre des études en mensui 
de front un entraînement de haut, 
niveau. Si les temps de préparation et de récupération laissem 
à la sprinteuse Laureen Beckles 
la possibilité de poursuivre des 
études de droit international 
après avoir obtenu une licence 
d'anglais, il n'en va pas de même 
pour les coureurs de demi-fond, 
tel Roger Milhau, ch am p i o n 
d'Europe sur piste couverte, qui 
ne pourra défendre son titre pour 
pouvoir passer des exameris. 
La liste des sélectionnés est sans

surprise, une seule inconnue sub-sistant en ce qui concerne Alex Gonzalez, qui ne choisira qu'au dernier moment entre le 1500 et le 3000 mètres. Ont donc été retenus:

MESSIEURS. 50 mètres: Marc Gasparoni (Rennes), Philippe Le Joncour (S.F.), Antoine Richard (Fontainebleau).— Richard (Fontainebleau). —
400 mètres: Paul Bourdin (Grenoble), Jacques Fellice (SaintEtienne), Didier Dubois (Tourcoing). — 1500 mètres: Alex
Gonzalez (Agen). — 3000 mètres:
Francis Gonzalez (Bordeaux).
Alex Gonzalez (Agen), Didier
Chauvelier (Le Mans). —
50 mètres haies: Guy Drut (ind.),
Jean-Louis Clem (Bourgoin-Iol.) 50 mètres haies: Guy Drut (ind.),
Jean-Louis Clerc (Bourgoin-Jallieu). — Hauteur: Frank Bonnet
(FUC). Bernard Ba.horz (Tourcoing), Ramon Diaz (Noisy-lesec). — Perche: Jean-Michel
Bellot (R.C.F.), Philippe Houvion
(PUC), Thierry Vigneron (R.C.F.).
— Longueur: Claude Morinière
(R.C.F.). — Triple saut: Bernard
Lamitié (Limoges). — Poids:
Arnjolt Beer (S.F.), Yves Brouzet
(Grenoble), Luc Viudes (R.C.F.).

DAMES. 50 mètres: Laureen
Beckies (Garches), Laurence Bily
(Bressuire), Odlie Madkaud
(S.F.). — 400 mètres: Sophie
Malbranque (Dieppe), MarieChristine Champenos (Saint-Cloud). Sylvie Revaux (Blois). — 800 mètres: Bernadette Louis (Tourcoing). — 1 500 mètres: Joëlle Debrouwer (Agen).

50 mètres luies: Michelle Chardonnet (R.C.F.), Laurence Monclar-Lebeau (R.C.F.), Laurence Elloy (Dieppe). — Poids: Léone Bertimon (Saint-Maur) et Simone Créantor (ind.).

BASKET-BAIL. — Les matches comptant pour le neuvième tour retour du championnat de France de division nationale 1 ont donné, le 10 février, les résultats sutvants : Le Mans bat Orthez, 85-61; Tours bat Villeurbanne 95-88; Monaco bat S.F. Eury, 95-90; Caen bat Challans, 99-83; Avignon bat Mulhouse, 74-70; Antibes bat Limoges, 81-80; Nice B.C. bat Nice U.C., 102-100.

Au clussement général, Le Mans (58 points) est resté en tête devant Tours (56 pts), Villeurbanns et Orthez (52 pts)

**FOOTBALL** 

Mis en règlement judiciaire

L'OLYMPIQUE AVIGNONNAIS DEVRA ABANDONNER LA DEUXIÈME DIVISION

(De notre correspondant.)

Avignon. — Depuis le 13 jan-vler. l'Olympique avignonnais était ment cé. Selon le syndic dé-signé ce jour-là à la suite du règlement judiciaire du club qui évolue dans le championnat de deuxième division, le passif était deuxième division, le passif était de 5 millions de francs environ. Les supporters espéraient encore un sursis, au moins jusqu'à la fin de la saison. Ce sursis ne sera pas accordé à l'Olympique avignonnais, devenu professionnel en 1965 et qui a même joué pendant la saison 1275-1976 en première division. Le club devrait se retirer du championnat au soir du 23 mars.

M. Henri Duffaut, le sénateur et maire d'Avignon (P.S.), se refuse désormais à combier le déficit du club, dont les recettes sont tout à fait insuffisantes.

sont tout à fait insuffisantes. En cinq ans, le club a reçu 15 millions de francs de subven-15 millions de francs de subventions de la municipalité ou du conseil général. « Le contribuable avignonnais, estime M. Duffaut, ne comprendrait pas que nous nous engagions plus avant, et à jonds perdus, dans une entreprise dont le déficit annuel se chifre à plusieurs millio. « de francs et qui n'obtient pas de resultats et ne fait pas de recettes.»

Les cas sociaux des joueurs qui

Les cas sociaux des joueurs qui, d'ici quelques semaines, se retrouveront sans emploi seront réglés en mars par la municipalité. Le prochain retrait pontrait amener des marications du classement au groupe A, car il faudra annuler tous les résultats obtenus par l'Olympique avignonnais depuis le début de la saison. — J.L.

BOCKEY SUR GLACE. — En match de préparation pour le championat du monde groupe C qui va se dérouler en Chine, l'équipe de France a battu, le 10 février à Asnières, l'équipe néerlandaise de première division, les Eagles de Den Bosch, 7 buts à 5 (1-2, 3-2, 3-1).

SKI ALDIN — La Suisseen Marie.

Outs à 5 (1-2, 3-2, 3-1).

SKI ALPIN — La Suissesse MarieThérèse Nadig a gagné. le
10 féorter, le slalom géant de
Maribor (Yougoslavie). En s'imposant dans la première manche et en réalisant le deuxième
temps sur le second tracé, elle
a dominé les sœurs d'Allemagne
de l'Ouest Maria et Irène Epple.

and the second section of the section of Balance of the transpare son vol f ាសាសម៍ ជាមួយ ម្រី **នេះ ពាមរៈ** or 1.1011 nouveau co - Bin Am offre tous

NOUVELE TEPPER CLASS

Singly as

Pour sa neuvell Milliage States Inches States Inches man par rangees Misur--& delization of the second et de l'Eniux Ainsion e Marie ... - Pan Am a fait - Souhait des homme

MOUVE ART D'ORLY

Molenta Control of the New York part





## ES DE L'ÉCRAN

le cette assistance haussattas de couauge en foccus-; quelle décentrec-Philippe Meyer. ergé da l'≥udioamedalre l'Express. bouttarde de style

a-t-on, mais fun es rassemblements adains comme !e inte-Carlo est d'obment les gens chent, s'expriment, ie rematauer. Da M. Ulrich, presia 2. garde scuven: au-bec, mēme s'ii s'if acerft, et que a donne soudain à sectionnaire de la inner at des affaires pperence d'un agri-

en majols, rudo à

inons 10 détai. Stall pas sour ex SI son nom arriva Deni-gas che y iaine descendue es que les dest isse par de manance ac ill de ceda relations publiques y na Societa des r menájaszva. on 7 Elle n'a guite

russion. Ils eta era at the court of the s esta del pare, — 100 - Is TV cerent on deur alle e. A ces Tel% ಜನಗೆ ಸಂಗರ್ಧಿಗಳು en sambles on TE : 序 Lost, Antonment. put hauf de maroi -geme competizion Block Builds For Du 3350 de 3.0 de tempoderations de Bant Bergie, Et Wit ergante du servi della

ger, Paris Saurios

cais d'Europe oble

e and internal disco-e his represe de manuel de la company de la compan

Her entre in 1999 -

eng militarism i property of the control of the contr The state of the s

St. See Profession & Baratin Co. Secretary Later of the English Control of the

981, - 1 min 584) estate for t MALE TO THE TOTAL TO St. 18 To Jan 19

The state of the s

A The parties of the

# de la télé

Quelques estationed for le by Substance Secretary of 16 8 toure dans 'es --s 'es rane su encare ill. iournaliste prope gros gian er pensible Sur sa detente de la mor Des Heur :-Tense de sus gan da 🖖 : e 37: o := encore semplem se si le futur auc : ಶಕ್ಷಣ ಪ್ರಚಿತ್ರಕ್ಕು. alantosa: para je we aara

o si y a cans a macon de bag professionne - . n'y avet encome Per-Ciling de A proper - ... st dog. Clants, Delicity and Emical 8 4:0 Un · ~ uns dens un elle er mene on obliga des leur de t du Festiva 👵 Раго ез (bit): 1.500.19 RF Valley FT 19 ET CASE de presse done Gicosto is Epiticip .'€ @ b... 59ma 743 144 asve at the cares edite sur 🚁

Tar ia pig. igus Sanc van gun in ு வகு \* \* **\*** - :- : Zag - - ≥ næ 75 \*:":" -. TOTAL

MATHILDS IN DARDONE

. . A \*\*\*

.

DEREL ELECTION

Moins de sièges, plus de place.

(F. 60.7)

50 - 17 + 2 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

*₩* 

Dès le 2 avril, Pan Am inaugure son vol Paris-New York: le vol 115. Il ne s'agit pas seulement d'un vol de plus mais d'un vol d'un style nouveau. Nouveaux Tristar L1011, nouveau confort, nouvelles commodités, nouveaux avantages. Pan Am offre tous les agréments pouvant adoucir sept heures de vol.

**NOUVELLE CLIPPER CLASS®** 

Voyager sans être gêné par son voisin. C'est le souhait des hommes d'affaires qui vont à New York. Pour sa nouvelle Clipper Class® Pan Am a entièrement redessiné ses sièges. Ils sont plus confortables et plus larges qu'auparavant. Ils sont par rangées de 8 au lieu de 10. Ce qui supprime les sièges centraux. Ainsi on est jamais à plus d'un siège de l'allée. Autre nouveauté, Pan Am a fait de sa Clipper Class un compartiment isolé. Autre souhait des hommes d'affaires.

**NOUVEAU DEPART D'ORLY** 

Partir d'Orly. C'est le souhait des passagers pressés venant de Paris ou des vols intérieurs français. Orly leur évite les correspondances compliquées. Le nouveau vol 115 Paris-New York part d'Orly à midi et se pose à New York à 13 h 05. De son terminal exclusif Pan Am dessert immédiatement Los Angeles ainsi que 24 autres grandes villes des U.S.A.

/\***201**0.000

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**NOUVELLE PREMIERE CLASSE** Voyager étendu et détendu. C'est le souhait de celui qui utilise souvent l'avion. En le sur le nouveau Paris-New York, on voyage etendu et détendu. Grâce au "Sleeperette", merveilleux siège dessiné par les designers de Pan Am. Il est impossible de faire Paris-New York dans de meilleures conditions. Renseignez-vous auprès de votre agent de voyages ou chez





Pan Am:

266.45.45.



ré di ré le le sc

emplois régionaux emplois régionaux

65,00 17,00

43.00

120.00

emplois régionaux

emplois régionaux

# international

94, rue Servient Le Mercure 69003 LYON - Tél. (7) 862-08.33. 50, boulevard de Paris 59100 ROUBAIX - Tél. (20) 73.71.70.

MERLIN GERIN

**GRENOBLE** 

Deux Ingénieurs analystes

Le département mesures régulation et automatiques recherche deux ingénieurs analystes. A partir d'un cahier des charges du client, ils seront chargés du développement de logiciels sur mini calculateurs industriels ou micro processeurs et, ceci, jusqu'à leur mise en service chez le client. Les candidats, âgés d'au moins 25 ans auront une formation supérieure + informatique et pourront avoir la pratique des calculateurs Solar ou Mitra, langage assembleur et Fortran ou LTR apprécié. Quel-ques déplacements occasionnels à prévoir. Débutants acceptés. Ecrire à Pierre Rigollier - Réf. M 10239 (Lyon).

## Informaticien

Ce service chargé de la conception de produits d'automatisme et d'automates programmables, recherche un informaticien chargé des études de logiciel du type assembleur, compilateur de programme, éditeur de texte... à partir d'un objectif de cahier des charges. Habitué à manipuler des mini calculateurs et des micro processeurs de la famille 6800, il est demandé une expérience en informatique de process. Ayant pratiqué le temps réel et connaissant le Fortran et le Basic, vous aurez à votre disposition la C.A.O. Ce poste peut intéresser un candidat âgé d'au moins 28 ans de formation ingénieur grandes écoles + éventuellement spécialisation Imag. Poste évolutif. Anglais lu. Écrire à Pierre Rigollier - Réf. M 10240 (Lyon).

#### ATELIER DE CONSTRUCTION DE ROANNE

Établissement industriel de mécanique recherche

## **INGÉNIEURS**

I INGÉNIEUR métallurgie responsable d'une fonderie acier de 120 personi

2 INGÉNIEURS mécanique, avec si possible connaissance en électronique et asservis Responsabilité d'un service. Formation: A.M., Centrale, E.N.S.L on équivalent.

Quelques années d'expérience appréciée.

I ÉLECTROMÉCANICIEN expérience en machines-outils à commande numérique et commis-sance en micro-informatique souhaitées. 1 SPÉCIALISTE en métallographie, fonderie, traitements thermiques, traitements de surface. Débutant possible.

Formation: B.T.S., D.U.T. on équivalent.

Les candidats de nationalité française enverront leurs C.V. et prétentions sons n° 25286 M à Régie-Presse, 85 bis, rue Réaumur, 75002 Paris.

Société Européenne de Distribution de Machines Agricoles recherche pour ses Établissements de PROVINCE

## INSPECTEURS COMMERCIAUX

Responsables commerciaux à l'échelon du secteur qui leur sera attribué, ils devront assurerl'animation du réseau de concessionnaires de ce secteur.

Age souhaité : 35 ans minimum. Bonne connaissance de la profession. Expérience dans un poste similaire nécessaire.

> Envoyer C.V., photo sous nº 87.362 CONTESSE Publicité, 20, avenue de l'Opéra, 75040 PARIS Cedex 01, qui transmettra.

VOUS DISPOSEZ D'UNE SOLIDE EXP. PROFES. VOUS VOULEZ CRÉER UNE ACT. INDÉPENDANTE DE CONSEIL-INFORMATION

> LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LYON

ance su projet de création :

Stage de 4 mois rémanéré : du 2 mars au 3 juillet 1981.

CEPAG: 23, route de Dardilly, à 69130 ECULLY. Tél.: (7) 833-52-12.

#### **ARCHITECTES** URBANISTES

3 § 5 ams d'expérience, connaissances payasgiste appréciées pour assistance architecturale et études plans d'aménagement, logement, loisis, etc...
Téléphone : (34) 28-23-10.

CARINETS COMPTABLITÉ (comptable agréé)
AIME et ALBERTVILLE (Sevoie)
recherche COMPTABLES minten.
D.E.C.S., 2 ans de pratique en cabinet. Libérés oblig, milit. ou jeunes stagistres experts compt.
Exr. n° 342 SLIDEM, 17 bd de la Colonne, 73000 CHAMSERY,

Société industrielle de MÉTZ, d'importance nationale recherche

#### INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN

Conneissance informatique. crire avec C.V. sous nº 817 ublicités Réunies, 112, bd Voltaire, 75011 Paris, q. tr. ne dont l'activité est es Rhône-Alpes, recherche

## **ASSISTANT**

Envoy, candidatures s/réf. 632 à LTM CONSULTANTS 63, ev. de Villiera, 75017 Paris.

Société d'études et de résise-ions mécaniques et électroniques du Sud-Ovest

charche SON CHEF D'ATELIER ÉLECTRONIQUE. Tél. pour R.-V. (56) 05-12-42. Unité électronique 100 personnes d'une Entreprise de constr. électro-mécanique recherche

## INGÉNIEUR

confirmé, intéressé par les pro-cièmes de l'énergia, pour déve-coppement produits nouveaux. 3 à 8 ans expér. industrielle.

LA CCI DE LOT-ET-GARONME

#### UN ASSISTANT EN GESTION INDUSTRIELLE

Mission: - interventions de gestion en PMI du secteur agro-industriel: - animation du milieu indus-triel, mise en place d'actions collectues.

Adresser dossiers de candidê-ture à : CCI de Lot-et-Garonne. 52. cours Gambetta. 47000 Agen, svec la mention : « Personnel ».

quarter RENNES (35)

 $V_{n_1,\dots}$ 

#### 1 RESPONSABLE « AGENT DE DÉVEL »

emplois internationaux

emplois internationaux (et départements d'Outre Mer)

# **ENGINEERS**

(Production/Reservoir/Drilling)

WHEREVER YOU ARE WORKING, WHATEVER YOUR NATIONALITY, YOU OWE IT TO YOURSELF TO LISTEN TO THE WORLD'S LARGEST OIL PRODUCING COMPANY **MEET US TO FIND OUT MORE** 

Aramco the world's largest oil producing company offers unique opportunity and rewards for petroleum engineers. Right now we are recruiting across the world for professional engineers to join us in The Middle East. We offer:-

- Immediate married status positions for all nationalities in comfortable expatriate communities.
- \* An after tax salary and compensation package which is highly attractive in this very competitive market.
- The professional challenge and scope of working with foremost industry professionals \* from many countries in the world's largest oil producing company.

If you are a petroleum engineer with at least three years oil industry experience and are educated to graduate level or equivalent, we would like to hear from you.

Interviews will take place in the very near future. Therefore, in the first instance

\* The security of working with a mature established oil company which offers open ended contracts and career development potential.

The opportunity of an immediate position or alternatively openings later in the year at the end of your current contract.

The chance to meet Aramco representatives and discuss this offer right away.

Solid benefits which include good, low cost air-conditioned accommodation, free medical care, generous home leave, educational assistance in Europe or locally.

telephone, reversing the charges, or write urgently with details of your career to date quoting reference no. AOC/023 to Stephen James. Supervisor, Aramco. Laan van Meerdervoort 55, 2502 LS The Hague, The Netherlands. Telephone: Stephen James. The Hague 761016





OEB L'Office européen des brevets recrute, à Munich, un

Sont demandée :

- diplôme universitaire ou expérience professionnelle

au moins douze années d'expérience en qualité de traducteus ou réviseur, excellente connaissance du français (langue mater-nelle) et très bonne connaissance de l'allemend et

élégance du style, clarté et précision de l'expression. Sont offerts:

 un traitement élevé d'un niveau correspondant è celui des organisations internationales, congé annuel de trente jours, sans compter les jours fériés.

Les candidatures doivent de préférence être présentées sur formulaire spécial (délivré par l'OEB), et parvenir au plus tard le 11 mars 1981 au Directeur principal du personnel, Office européen des brevets, Erhandistresse 27. D-8000 München 2. Téléphone : Munich 2399-4301.

#### URGENT POUR ALGÉRIE (Projets pétrochimiques)

Acheteur d'équipements techniques connailes problèmes douaniers. Chef de chantier.

Expert en planning de chantier.
 Superviseurs-superintendants électromécanique

- Chef de sécurité. Cherchons candidats bilingues français-anglais. Téléphone heures de bureau : 19.3170657855, après: 19.3170454278 ou 19.3170259858.

in order to deal with the development of its activities abroad particularly in MIDDLE EAST BUREAU VERTIAS

## **WELDING SURVEYORS**

Preference will be given to candidates with at least five years experience. English spoken written required.

Please write giving all relevant details including qualification and experience, qualing and photo ref. 5 to the following address, BUREAU VERITAS Service C.M.I. B.P. 247 - 92307 LEVALLOIS-PERRET

Charche
CONTROLEUR DE GESTION
yant expérience siège accié
de gestion hôtelière.

Lieu de résidence : TUNIS. Envoyer lettre + C.V. + photo + prétentione Chaîne Abou Navea hôtols. Représentation pour l'Europe : 54, rue Etienne-Marcal 75002 PARIS.

P.M.E. GUYANE FRANÇAISE CADRE COMPTABLE

INGÉNIEUR PHYSICIEN

A CONTRACTOR A,A

The second secon

97-93 95.000**75** CHER DE EURNIGE

LE CRILLET AVARICOLE Day Noos

The configuration

Flor PME, PML and the restaurance 5 9 5 5 N 13 19 N

BOALLITE TE COMMERCE

WATER DE DIRECTION

The second second TO SEE STREET

⇒. <u>.</u>...

11

53.52

10.00

28 %

Agence Curbenisms by

ARCHITECTES

UnBANISTES

Committee of State of

1 3 sec. 340 sec. 341 28/37

CASINETS COMPTAINS
CASINETS COMP

GENER

CONTROL OF

in the Appendix

ABSISTAN

والإجرارين

Los es de la composition della composition della

The second of the

133,3.44.3

2.5

~~~

والمحافظة فالمشني أوارخ تخيي

ommerciaux à l'échelon du secteur cu ieu sera viont assured animation du réseau de conces-;e secteur.

sance de la profession. s un poste similaire nécessaire.

yer C.V., photo sous n° 87.36; TESSE Publicité, 20, avenue de l'Opéra 10 PARIS Codex 01, qui transmettre

UNE SOLIDE EXP. PROFES.

I DE COMMERCE STRIE DE LYON

Darkilly, 1 69130 ECULLY. (7) 833-52-12.



e du expénence professionnelle

nées d'expérience en quaixité de

arté et précisair de l'expression

and mytempticalists.

galante par 10681, et purvers de Et au Consteur proceso de per CONTROL - March 2359-437

POUR ALGÉRIE pétrochimiques :

Se besche the street sees

DEAH VERITAS

Merio conditions are di coli POST OF THE PARTY OF

Miceland Company TRANSPORT OF

**新巴亚流** 

PHYSICEN

>212 ·

Angular outliness and a second of the second

REPRODUCTION INTERDITE

OFFRES D'EMPLOS

**IMMOBILIER** 

AGENDA

**AUTOMOBILES** 

DEMANDES D'EMPLOI

PROP. COMM. CAPITALIX

# ANNONCES CLASSEES

OFFRES D'EMPLOIS

ANNONCES ENCADRÉES OFFRES D'EMPLG DEMANDES D'EMPLOI IMMOBILIER **AUTOMOBILES** 

PROMOUVOIR ET VENDRE UN GRAND MÉDIA

L'Usine Nouvelle recrute deux chefs de publicité. Son audience (630.000 lecteurs réguliers) et son

chiffre d'affaires publicitaire (115 millions de francs) en font le leader incontesté de la presse

industrielle et un concurrent efficace de la presse

Nous recherchons les futurs responsables des mar-

Ils intégreront une équipe commerciale solide, dispo-

La volonté et les capacités de contact à tous niveaux,

tant dans l'entreprise qu'auprès des agences de publi-

Les candidats devront être diplômés de l'enseignement

supérieur et/ou avoir bénéficié d'une expérience pro-

Adresser pour plus d'information une lettre manuscrite

+CV+photoàl'Usine Nouvelle 59, rue du Rocher-75008

PARIS, en indiquant de préférence le salaire souhaité.

sant d'un service études et recherches performant.

- Électronique - Bureautique - Informatique

- Mesure - Contrôle - Automatisme.

cité est une nécessité de chaque instant.

chés suivants:

\*\*\* LE MONDE - Jeudi 12 février 1981 - Page 23

OFFRES D'EMPLOIS

La papiesi. T.C. 43,52 37.00 11,76 10,00 28,00 32,93



emplois régionaux

La igna T.C. 76,44 20,00

50,57 50,57

17,00

43,00

43,00

120,00

CROUZET VALENCE Division Aérospatial recherche

1) Pour service études : UN INFORMATICIEN de haut niveau pour conception de systèmes informatiques embarqués. Écr. réf. nº 187.

2) Pour département aéronautique : INGÉNIEURS DÉBUTANTS ou quelques années d'expérience. Formation aéronautique : origines SUP'AERO - E.N.I.C.A. SUP'ELEC. Écr. réf. nº 188.

3) Pour service qualité/fiabilité : INGENIEURS ÉLECTRONICIENS pour mission assurance-qualité et fiabilité sur les équipements de haute technicité dans des applications aéronautiques et spatiales. Postes alliant valeurs humaines aux compétences techniques. Anglais indispensable. Expérience dans activité similaire appréciée. Écr. réf. nº 190.

Adr. c.v., réf. et prétentions à CROUZET, Serv. du person. B.P. 1014, 26010 VALENCE

MOTOROLA

des ingénieurs et techniciens

dans les secteurs suivants : • Conception de composants électroniques.

Pour tous ces postes, une expérience dans l'industrie

des composants sera exigée langue auglaise très appréciée.

Adresser curriculum vitae + photo à E. BENTFLAH.

MOTOROLA

**BP 3411 - 31023 TOULOUSE** 

I.N.R.S. RECRUTE

CHEF DE SERVICE

Capable d'assumer des responsabilités importantes de commande-ment, d'animation et de relations pour diriger un service chargé de :
 Réaliser des études appliquées sur l'indigration de la sécurité du traveit dens les machines et deupements industrials.
 Perticiper à l'étaborstion de normes et de réglements de préven-

Résidence NARCY Déclacements fréquents en FRANCE (courte durée)

tion.
Collaborer avec d'autres services de l'institut à l'application des rormes et règlements notamment en procédent aux examens demandés per le Ministère du travail.

Adresser C.V., pritantions et photo onsieur SAUGER, 30, rue Olivier-Noyer 75680 - PARIS Cedex 14

LE CRÉDIT AGRICOLE

**DU CALVADOS** 

recherche

UN ANALYSTE FINANCIER

Sciences Eco ou ESC + DECS ou niveau équi-

- Maitrise de l'analyse économique et finan-

Expérience bancaire secteur PME, PML
Opérations de crédit internationales.

Adresser C.V. à : CRCAM - B.P. 6146 - 14004 CAEN CEDEX.

LA CHAMBRE DE COMMERCE

ET D'INDUSTRIE DE LOT-ET-GARONNE

recrute

UN ATTACHÉ DE DIRECTION

Diplômé d'Etudes supérieures (Drait public, Eco-

Expérience de gestion administrative dans établisse-

Position cadre.

Adresser C.V. & M. André TISSIDRE, Président, B.P. 279, 47007 AGEN, avec la mention « Personnel »

nomie et Finances publiques, Sc. Po).

Formation souhaitée :

cière des Entreprises.

Connaissances:

26-35 ans environ.

ment ou organisme public.

Sens des relations publiques.

valent.

Epitaxie.

Diffusion.

Photograver

Métallisation.

Ingénieur produits.

o Ingénieur d'affaires.



RESPONSABLE

osse évolutif. Tél. pour enseign. et R.-V. 739-98-70.

ELECTRONICIENS
Grandes écoles.
Débutants ou expérimentés.
r. SOPRAS, 100, bd Voltaire
75011 pu tél. 355-36-68. TEMPORA
Travail Temporaire

ingénieurs posit ii ELECTROTECHNICIEN
Notions ELECTRONICIE
Exp.: Courant Fort
Pré-Embauche Angers
208-30-66 - 206-28-89.

INGÉNIEURS P1 ÉLECTRONICIENS Exp. encedrement. 733-20-46.

INGÉNIEURS P2/P3 ELECTRONICIENS RADARISTES - 790-40-30.

RÉDACTEUR

Pour son département informations sur les sociétés industrialles et financières. Formation analyses themeler et expér- professionnelle de quelques années souhaités. Adresser candidaturs sur réf. à S.G.P., 13, avenue de l'Opéra, 75001 PARIS.

SODERN

OFFRES D'EMPLOIS

Dans un monde où l'on voit les situations les mieux établies souvent remises en cause au mondre accident, les Assurances du Groupe de Pans offrent des possibilités de carrière et de réusate ausai solides que variées.

C'est un aventage apprécié par les jeunes, qui estiment avoir le droit de compter aur l'entreprise et sur les moyens qu'elle mettra à leur disposition pour réussir leur vie protessionnelle.

LA RÉUSSITE PASSE PAR LE COMMERCIAL

Pas de réusate professionnelle dans les années qui viennent sans une partate maltrise des disciplines commerciales et notamment de la vente. Il suffit de consulter les offres

Or, à notre ave, la meilleure façon d'acquaru cette maîtrise est l'expérience — et peut-être l'épreuve — du terrain. Elle seule permet à chacun de découver les exigences de l'action et, renforçant le voloriet d'entreprendre, confirme les vocations personnelles.

**UNE FORMATION ORIGINALE ET MOTTVANTE** 

Les Assurances du Groupe de Paris offrent à tout jeune diplômé de l'enseigner supérieur (Sup. de Co. privilégée) un stage de formation ongmai de 24 mois.

C'est pourquer il débouche sur des fonctions d'encadrement dans le secteur

Ca stage, alternant de façon équilibrée l'enseignement théorique et la formation pratique permet d'acquerir progressivement l'expénence nécessaire à la réussite.

Si vous voulez en savoir plus sur les Assurances du Groupe de Pans et sur leur programme de formation, écrivez avec C.V. et photo sous référence C.F.C. à M. CATHARY - A.G.P., 21, rue de Châteaudun, 75447 Paris Cedax 09.

1 - SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ

Comment rempir ce programme ?

SOCIETE D'ETUDE ET DE DEVELOPPEMENT DE MATERIELS DE HAUTE TECHNICITE

**NUCLEAIRE - ESPACE - AUTOMATISME** Banlieue SUD-EST, recherche

## CHEFS TECHNIQUES GRANDS PROJETS

Formation Grande Ecole (X - ECP - Telécomm - ESE - ENSI - Sup Aéro) Expérience du développement de matériels associant l'électronique, l'optique et la mécanique

INGENIEURS ETHDES

GRANDE ECOLE DEBUTANTS OU EXPERIMENTES.

 OPTICIENS (ESO) (référence B) Ayant une solide formation en optique instrumentale pour conception et études préliminaires.

 MECANICIENS (Arts et Métiers) (référence C) Pour étude sous l'aspect mécanique et technologique de matériels

 PHYSICIENS (IPCI) (référence D) Ayant de solides connaissances en circuits électrique H.T. pour étude

Adresser C.V. manuscrit et photo au Service du Personnel, en precisant la référence du poste, 1, av. Descartes - 94450 LIMEIL BREVANNES. 

SCIENTIFIQUE

niveau Incénieur ou équivalent, familiarisé avec INSTRUMENTATION électronique ement du signal, optique, physique du solide). Vous êtes jeune, dynamique et <u>bilingue anglaïs.</u> Vous êtes capable d'établir d'excellents contects avec des chercheurs. Vous savez vous adapter.

(Déplacements une semaine par mois). Nous sommes filiale d'une société U.S., leader sur son marché. Nous avons un poste technico-commercial nour

Agressez candidature, c.v. et photo à Mr ZELLER LEGEG INSTRUMENTS 4. place de la Balance - Silic 428

94583 RUNGIS CEDEX.

INSTITUT INTERNATIONAL D'ÉTUDES DE MARCHÉ

IMPORTANTE SOCIÉTÉ CONSTRUCTION

MATÉRIEL ÉLECTROMÉCANIQUE

Proche banfieue NORD

**JEUNES INGÉNIEURS** 

TECHNICO-COMMERCIAUX

POUR SERVICE COMMERCIAL EXPORTATION

Formation: ECP - ECL - ENSTA - ENSAM - ECAM -

ICAM - HEI - IDN...

Anglais courant, seconde langue appréciée. Prévoir déplacements à l'étranger.

Adresser C.V. détailé s/nº 87.630, Contesse Publicité. 20, avenue de l'Opéra, 75040 Paris Cedex 01, qui trans.

UN CHEF COMPTABLE

Ayant de solides connaissances en langue anglaise, en informatique et maîtrisant bien la comptabilité

Il dépendra directement du directeur général de l'Institut et saura le seconder dans les actions d'organi-sation générale du développement de l'entreprise et de son contrôle.

Ecr. av. C.V. + ph. à INSTITUT REMY GENTON, 8 bis, rue du Rouvray, 92200 NEUILLY.

Fédération mutualité Française recherche

**ANALYSTES** 2 ans d'expérience minimum dans le poste.

Niveau I.U.T. Langage COBOL. Bonnes connaissances des techniques temps réel et base de données.

Matériel BURROUGHS B6800 si possible ou connaissance des matériels de haut de gamme.

Adresser C.V. dét., photo (retournée) et prét. à F.N.M.F. 56/60, rue Nationale, 75649 Paris Cedex 13.

LA VENTE A HAUT NIVEAU VOUS INTÉRESSE

IMPORTANTE SOCIETE tant votre dynamisme est à l masure de vos ambitions **COMPTABLE DUT-BTS** 

DÉLÉGUÉ CONSEIL

natt:
sxcallente présentation;
esprit d'initiative;
esprit de pour négocier ave des patrons;
volonté de s'imposer dans notre structure;

Si cette activité vous intéresse tél. à M. LACOSTE le mercred 11 et jeut 12 eu (1) 886-11-24 ou C.F.C.L, 3, rue des 2 Boulevards, 94100 SAINT-MAUR.

ÉNERGIE et BATIMENT

racherche ingénieur grande école Ou ingénieur architecte avec supénence professionnelle sur la construction et l'énergie pour MISSION D'ÉTUDES sur OPÉRATIONS SOLAIRES

Envoyez C.V. au ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie G.H.-T.C. 2, av. du Parc-de-Passy. 75016 PARIS. A l'etten-tion de Mr. SEME, poste H 29.

ou Squivelent. Err. sv. C.V. +
préz. sous référence 828 M à
PUBLISCOPE JUNIOR
11, rue Roysle 75008 PARIS
(qui transmettre).

un concours sur titres pour le recrutement au 1° avril d'un(a) SOUS-BIBLIOTHECAIRE titulaire du C.A.F.B. option Dépôt limite des candidatures : samedi 22 lévirer 1981. Adresser candidature avec C.V. à Monsieur la Maire de PERSAN 96340.

Important C.E., sud de Peris, red'admin. de centre de Vacances adultes, retrantés, enfants. Position hiérarchique équivalent su niveau IV. Echelon 3 de la mé-taliurgia. base 40 h. Expérience du même poste eugés. Ecrire s/rr 7.843 le Monde Pub., 5, rue des Italians, 75008 Paris.

**PROFESSEURS** 

langue maternalle anglais ou allemend ou espagnol ou italien, Expérience exigée, Env. C.V. + photo s/n° 87631, Contesse Publicité, 20 sv. de l'Opéra, 75040 Paris Codex 01, Gui transmettra.

importante société industrielle trançaise construisant des blens d'équipements de haute performance technique, leader de son produit sur le marché européen, recherche

**UN ASSISTANT FINANCIER** 

rattoché à la Direction économique, il sera responsable de la trésorerle générale, char-gé des relations avec les bonques et du fi-nancement des contrats avec les construc-teurs étrangers, du contrôle des opérations de change et des problèmes fiscaux.

il cura une formation supérieure comptable ; et financière et un minimum de 3 à 5 ans à d'expérience dans des fonctions similaires. Poste à pourvoir . Paris-Sud.

Adr. Jettre de candidature, CV s/réf. 1102 🖥 BAILLY CONSEIL 40, av. Hoche 75008 PARIS



Importante Société, spécialisée dans l'acoustique et la fabrication d'insonorisants pour l'industrie, installe ses nouveaux laboratoires et bureaux à

Aubergenville (78)

en mai 1981 et recherche CONTROLEUR BUDGÉTAIRE

Dépendant du Directeur Financier, il sera diplômé d'études supérieures : grande école commerciale, Quelques années d'expérience on débutant. Adresser C.V. sons nº 87.438, CONTESSE Publicité, 20, avenue de l'Opéra, Paris-1", qui transmettra.

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE MONDIAL

engage pour sa filiale française située à LA DEFENSÉ RESPONSABLE PAIE ET ADMINISTRATION DU PERSONNEL rattaché (e) directement au Chef du Personne

animer une équipe de 3 personnes chargées de la peie, de l'administration du personnel (S.S., prévoyance, retraite, budget, etc...) et d'études specifiques, exemple : bilan social, tableau de bord. Proposer et mettre en place des améliorations concernant les méthodes et l'organisation du travail. PROFIL: Formation : minimum D.U.T. - Administration du Personnel - E.N.O.E.S.

Expérience très confirmée (5 ans), notamment en pale informatisée, application du droit du travail, etc... Ascendant et diplomatie alliés à des qualités d'organisation.

Horaires individualisés. 5-semaines de congés Hiver-Eté. Ecrire avec C.V., photo, situation actuelle et desi-derata à CONTESSE Publicité, sous No 87.399, 20, Avenue de l'Opera 75040 PARIS Cedex 01, qui transmettra. Réponse et discrètion garanties.

secretaires

secrétaires

SECRÉTAIRE Pour direction

financière 5 anş d'expérience minimum.

- Très organisée. Bonne pratique de l'anglais. Bonne présentation et disponible très

Le poste est à pourvoir à : PLAISIR-LES-GATINES (78) Adresser C.V., photo et prétentions à :

PEABODY France Service du Personnel 269/287, rue de la Garenne 92003 NANTERRE

# emplois régionaux

été Européenne de Distribution de Machines Agricoles sour ses Établissements de PRCVINCE

# TEURS COMMERCIAUX

35 ans minimum.

2 UNE ACT. INDÉPENDANTE EL-DIFORMATION

s zimmelek : du 2 mars au

ffice seropéan des bravets à Munich, un

revision de textes à caractère at featest.

ince du français l'angue mater s communication de l'élément et

) d'un reveau comespondant à THE POURS, 6278 CONTENTS RES YOURS

HI GE GEFERENZE ETTE STESSOMIDES

шени теоричени спитители.

१ देश रहेक्यरेका . ಆನಕಾಮಿಯು ಕಾರ್ಯದರ್ಪನವನ್ನುಲು to foliagent frames earliest

with the development of the perficularly in MEDOLI LAST

**SURVEYORS** 

pien enten reguted (の) (の) かたなな たむない (ない) CONTRACTOR SE

ĎW. CF.

Elais. Sen D

Total Control

CHEFS D'ENTREPRISE

L'Agence Nationale Pour l'Emploi

• INGENIEURS toutes spécialisations

CADRES administratuts, commerciaux

vous propose une sélection de collaborateurs

JOURNALISTES (presse écrite et parlée)

CADRE DE DIRECTION F. 46 ans. - Docteur

en droit des affaires. - 13 ans d'expérience (responsable secrétariat général, contentieux...). RECHERCHE: situation dans le secteur privé, semi-public (H.L.M.)... - Paris ou Reims. (Section BCO/JCB 5.)

H. 39 ans. – Formation économique, gestion, comptabilité, trilingue (anglais, arabe, espagnol). – Expérience : administration, organisation, formation études et recherches dans le domaine du commerce international.

RECHERCHE: collaboration ou seconder société

à vocation exportation (agro-alimentaire, ingénierie), Proche et Moyen-Orient, Maghreb, Afrique francophone. Accepte deplacement.

missions courte durée, prospection et représentation. (Section BCO/JCB 6.)

INGÉNIEUR civil des mines, diplómé de l'Ecole des mines de Moscou. - 32 ans, experience de deux ans en exploitation minière. RECHERCHE poste dans département

RECHERCHE poste dans département production d'une compagnie minière ou dans démolition d'immeubles. Possibilité effectuer

traduction (russe) de brevets techniques ou scientifiques. (Section BCO/JCB 7.)

F. 36 ans. - Cadres III A, trilingue anglais allemand, portugais. 7 ans expérience commerce

RECHERCHE poste sédentaire (courts deplacements acceptés), Responsable service export ou administration des ventes export dans P.M.E. à Paris.

Responsabilités promotion, gestion de produits, animation réseau agents. Assistance à Direction commerciale. (Section BCO/JCS 8.)

AGENCE SPÉCIALISÉE DES INGÉNIEURS ET

Professaur, directeur laborat gde école, ch. direction recher industrie chimana

EXPORTER!

Chefs d'entreprise :

Bien qu'ayant effectué

Références morales.

Ecrire s/n° 7 878 le Monde Pub., 5, rue des Italiens, 75009 Pans.

Junista d'entreprise, spécialité droit social et droit des affaires, ayant expénence d'avocat et de conseil en formation en droit de un complément d'activité 1 ou 2 dem-journées par sem, en cabret ou en entreprise Tél. 526-80-91 ou son 774-84-60.

Chef d'équipe, sjusteur-métanicen d'entretten, connac-sartess en pneumatique, hydraucit-que, télécommande, électricit-7 ans d'expérience. Ambition 6.000 F net. Eurre au 35, rue d'Anjou, 93000 Bobigny M. Cément.

J F , mécanographe, aide-comptable, dactylo, conn. télex, pent secrétanat, charche place stable Pars ou benkeus. Ecr. Mille GAUTHIER Ch., 4. rue de l'Abbé-Daum, 93140 BONDY

démarches et voyages, mais ne disposant pas du temps nécessaire, vous n'avez pas encore décleriché la décision.

CADRES 12, rue Blanche 75436 PARIS

CEDEX 09 tel 280.61.46 poste 71

ÉCRIRE OU TÉLÉPHONER

Secrétava, grande expérience. Références ecoles privées et mileu artistique, cherche poste responsabilités, purnée continue, april 0 heures ou 2/3 de temps accepté. Logem remplacement borne s/nº 8 077 le Monde Pub. 5, rue des Italiens, 75009 Pans.

F 40 ans, grande expérience pro-tessionnelle domaines culturel et presse, comissa, tiers-monde, anglies, ralien, espegnol, dactivio, cherche poste à respon-sabilités (piem temps, Ecrire s/n° 5.074 le Monde Pub., 5, rue des Italiens, 75009 Paris. J. F., 32 ans. secrétaire trilingue, anglais, allemand, 13 ans d'expénence, cherche amplo motivant Ecnre s/nº 6 076 la Monde Pub., 5, rue des Italiens, 75009 Pans J F. 19 ans, anglars, ellemend, connace, suédois et riaben First cardicate in English (Cardindge University), cherche place en fonction de ses espacités.

s'adresser à.

cme s/nº 6.073 le l 5, rue des Italiena, 75009 Pans. INGÉNIEUR CHIRAISTE, expér épuration des eaux environne-ment, effectus études, recher-ches, synthèses, bibliographiques ou documentaires. Eonre s/m 3 133 le Monde Pub., 5, rue des Italiens, 75009 Pens. B.U.T T.C., Eb O M., 24 are, 1 an expérience, cherche poste à responsabilités, service com-marketing, pub., R.P. Eonre s/m 7 872 fe Monde Pub., 5, nos des habers, 75009 Paris.

J F 25 ans, bonne présenta-tion, bac A + secrétariat co., bilingue arabe, cherche emploi communication-accueil.

HOMME D'IDÉES 35 ANS **COMMERCIAL/MARKET** 

ambiance décompressée Format ARTS DECO Expér photo arts graphques, édition, erchitect Etude toutes prop. Ectires s/m 7 876 le Monde Pub., 5, rue des Italiers, 75009 Pans.

ASSISTANTE D'INGÉNIEUR Jeune fille, 20 ers, triuleire BTS, cherche emploi soutes régions. Ecr Françoise TRUBERT, 13, rue Désiré-Linard, SAINT-GERMAIN-MONT, 08190 ASFELD.

Ancien officier supérieur, 55 ans, spécialiste des problèmes de sécurité et de surveillance avec expérience formation et gestion de personnel, se propose d'occuper poste de conception, conseif, respection et formation dé personnel pour la protection et la surveillance dans les entreprises. Etc. s/n° 7.841 à PARFRANCE Annonces, 4. rue Robert-Esbanne, 75008 Paris.

A la recharche d'une secrétaire bilingue ? GR Intérim, tél. : 225-59-25. Chef du service comptable et financier, 42 ans, compt. gér et analytique, bilan, très declarit. fiscales et sociales, contrôle budgétiere, relation bancaire, gestion personnelle, enformatique. Ecr. s/n° 0894 M Régie-Presse, 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris.

J.F. 26 ans. journaliste diplômée + form. de secrétaire de rédect. 8 ans d'exp. Étudie tres propos. Téléphone : 255-96-98.

Cadre, 35 ans, espnt ouvert, créauf, urés bonne aupénence prestations de service vous repondrest adjoint de direction.
Tél.: 723-63-20.

INGÉNIEUR

**TECHNICO-COMMERCIAL** RECHERCHE Poste 3 B/3 C dans Société spécialisée MATÉRIELS AVIONIQUES

20 ANS D'EXPÉRIENCE LIENTÉLE FRANÇAISE et INTERNATIONALE

libres Très bien introduit auprès avionneurs et compagnias aérenes Anjels courant parlè et écrit axcellemes référances professionnelles et morales Salaire annuel 280 000 F Ecr s/m 024918 M. R. Presse, 35 bis r. Réaumur 75002 Paris Hommie 50 ans, mané sans en-fairt connaiss commerce comp-tabilité, administrat 23 ans ex-pér Afrique cherche emplo-Afrique Noire ou France Accep-ler gérance libre ou appoint

#### capitaux propositions commerciales

Notre champ d'action s'étend de la R.F.A. aux pays d'outre-mer et inclut des possibilités de finance-ment Notre Intervention va même jusqu'à l'apport de capi-taux en participation.

Si vous charchez un partens séneux et compétent pour la ré lisation de vos idées sur des mi chés nationeux et atternations:

n'hésitez pas à nous contecte sous le chiffre n° 761 à REGIE PRESSE G.m.b.H. Savignystr 49, 0.6000 FRANKFURT 1 qui transmettra.

diverses

Pour conteître les emplois offerts à l'étrariger (Australie, Afrique Amériques, Asia) demandez le revue apécial. MIGRATIONS (LM) 3, rue Montyon, 75429 Paris Cedex 09

automobiles

de 8 à 11 C.V.

divers

En février, commandez votre PEUGEOT ou votre TALBOT 81 AU TARIF DE JUILLET 80 M Rolland 768-02-44

AUTOBIANCHI Concessionnaire Leasing particulier 48 mois 11 rue Mirbel Paris 5è 336.38.35 -NEUBAUER

 Si cela vous agrée, je voyaga pour vous, étu-EXCEPTIONNEL!
En février, commandez votre
PEUGEOT ou votre TABOT 81
AU TARIF DE JUILLET 80
M. Gérard 821-80-21

Porte Chatilion sur Montrouge
près Facultés, 8, rue Radiguey
Bel erm. ravelé, mod. stucsos,
clasme, bains, w.c. (+ terrasse)
13 à 30 m² de 90 à 175.000 F.
16 à 9 lb h.sm., dim., hand ou
tél Propriétaire 520-13-57

BOURDAIS 562-51-32 dia, recuelle les rensergnements, appréhende les modalités régle-

L'immobilier

3° arrdt

Proximité PLACE DES VOSGES 3 P. cuis., cft. 430.000 F 341-20-07

Squere du temple grand studio de caractère 11 cft. poutres apparentes. 2º ét., prix exceptionnel vu urgence. 528-00-35.

4º arrdt

QUAI D'ORLÉANS CHARMANTS ET RAFFINÉS 80 m² et 90 m² sur SENE. Balcon 4 et 5 étages, s. tec. Px élev. BURON. 296-58-88.

ST-PAUL 4/5 p., caractère chemin., poutres, s/jard. vo0té, 1.230.000 F. T#éphone · 354-82-15.

5° arrdt

CENSIER - SOLEIL

tudio, luxe, rénové, 40 m², ;-sol amén, 46 m². 354-95-10.

GOBELINS, récent standing. Iving 3 chbres 107 m², balcons, belle vue dégagée. SOLEIL 150.000 F + box sous-sol. Téléphone : \$35-86-37,

Sur boulevard SAINT-GERMAIN palle studette, tt cft. 6" åt., åtc., prix exceptionnel vu urgence. 526-00-35.

7° arrdt

38, RUE VANEAU

Pied-a-terre, 36 m², s/jardin. Imm. Directoire, gd stand. S/pl. 11 h.-18 h. 30. Tous lee jours. NEVEU 550-48-83 743-86-98

8° arrdt

R. DE LISBONNE 8º

gd 6 p., bns, 165 m², 2° ét. 11 cft MICHEL & REYL S.A. 265-90-05

aubourg Saint-Honoré beau studio, it cft, ét, élevé, bas prix vu urgence. 878-45-41

12° arrdt

AV. ST-MANDE de taile

CRESTIC SQUIDS: 2 Deins, GRAND BALCON PLEIN SUD BOX DOUBLE - Tel. 340-72-06

13° arrdt

Mº TOLBIAC, dans immeuble pierre de taille. Gd 4 PIÈCES.

entrée, cursine, w.-c., bains, chauff cent. Parfart état. Px intéressent Urgent 325-75-42

14° arrdt

appartements ventes

OBSERVATORE

Magnifique immeuble plare de taille ravelé 6 P I (CHAMBRES AU CALME) Parfeir état, selha de bains, salla d'eau, grande culaire, d'essing, placarda, chauffage central individuel, gaz, balcon, ascenseur Soles - 567-01-22.

15° arrdt

5 P. 49, r Desnouettes, 5° ét. 5 P. 120 m². Tél. 532-88-14. Visita sur pl. samedi 11 h à 16 h.

MONTPARNASSE ATELIER ARTISTE + loggir

+ 1 ch., s. d'aau, w-c. 123 m². Prix 1.300.000 F - 566-80-31.

16° arrdt

HENRI-MARTIN, 250 m²

91 - Essonne

BRUNOY

92

LE PRANCE A PUTEAUX

Hauts-de-Seine

Vous disposaz de « Know » qui se prâte à la réalisation d'implementations industrielles « cié en main » Nous sommes une importante société éliemende de R.F.A. eyant acquis, en tant qu'entrepreneur général, une grande expérience dans ce type de réalisation.

SEAUBOURG QUINCAMPOIX dans très belle rénovation, pptaire vend 3 pièces, entrée, cuisine, 2 selles de bains, w.-c., tollarta, 89 m², asc., chauffaga, très belle finition. 757-84-50.

propositions

traduction offres

Ch. traductrice allem.-fran. expérimentés droit-assurances. Ecr a nº T025328M, R.-Presse. 85 bis, r. Résumur, 75002 Paris

ventes

rsonnel Peugeot vend 505 GF Diesel blanche 12.000 km. Tél. (89) 52-26-86.

NEUBAUER PEUGEOT-TALBOT

EXCEPTIONNEL!

PEUGEOT-TALBOT

coutumes du pays, et

vous suggére des Etudia toutes propositions pour monde entier Discrétion absolue.

Artisans iffectue tous travaux. Rénova pricture total bravatir, merovago appt. cerrelago, peinture, mecon nens, plomberie, moquette, etc Devis gratuit. Tél. 255-94-70 toute is journée de 8 h à 19 h

Bateaux Vends brise de mar 40 sloop 1975, exc. état, arm. complet. Le Henaff. Nouvesu Port. 44 PORNIC. Tél. (40) 21-54-79 - 82-12-02

Bijoux

ACHAT COMPTANT BLIOUX Brillants, argenterie, or, or cassé, 136. r. Legendre, 17° M° Bro-chant. Ouvert lunds à vendreds. BLIOUX ANCIENS BAGUES ROMANTIQUES se choisissent chez GILLET, 19. rue d'Arcole. 4', 354-00-83. ACHAT BIJOUX OR-ARGENT

Jaune Homme, 25 ems, angénieur dipâmé des industries agro-sămientaires, rachercha 1º emploi comme responseble de fabrica-tion, contrôleur qualité ou S.T.C. d'études et de conselle en I.A.A. Anglars lu, écrit, parlé. Allemand notions. Libére des obligations militaires. ATELIER A PARIS Creation, transformation No anciens. Tél. 281-45-81 Ecrire s/nº 7.866 is Monde Pub. B, nie des Italiene, 75009 Pens

achète COMPTANT AU PLUS CHER OR - ARGENT 266.90.75 P. 54

Caravanes

INGENIEUR : électricité, mécanique, négociateur, organisateur, gestionnaire. Expérience contacts part niveau. Directeur administratif et financier. P.M.E.: 800 personnes. C.A. 100 millions de Founcier. C.A. 100 millions de Romanier. Blans d'équipement. Recherche direction générale ou adjoint Paris ou banlleus Nord-Ouest.

Ecnne s/m 7.887 le Monde Pub., 5. rue des Italiens. 75003 Paris. A VENDRE

CARAVANE STERCKMANN
TYPE 425 D - 4.25 m - 4/5 pL
1 fit 2 pers. sbattant 1 tout fait)
1 fit 2 pers. dinettle transformée
Cuis. et cab. de toil. en bout
Entièrement équipée aver finge et
chauffage au gaz.
Auvent - roue de secours - STAB.
ETAT NEUF - Prb. 18.000 F
LANTOINE - 5. rue des Bouleaux.
95130 FRANCONVILLE.
T 413-85-62. Bur 997-52-86

à domicile SECRÉTAIRE DE DIRECTION Cours

confirmée frappe tous textes et manuecr sur I B.M 051-44-49 gerances

Sténo de presse BTS étudie toutes propositions. Ecrire nº 0889 M Régie-Presse 85 bis, r. Régumur, Paris-2

Déb. 28 ans cherche emploi de dessinateur de mode ou publicité, étudie toutes propositions. Ecr. s/ref. 0887 M à Régie-Presse, 85 bs. r. Résumur, 75002 Paris.

travail

DESSIN-PEINTURE MONTPARNASSE 326-84-54/322-42-60 Etudiante possédant licence Russe donnerant cours russe tous Arveaux 259-09-37 COURS DE GREC MODERNE HAVAS BRIVE N° 104633 Groupe ou part 707 83-52 de 10 4 12 h et 15 4 18 h 30

Détectives

DUBLY .61' Ancienneté - Loyauté ENQUETES - FILATURES 121, r. St-Lazare, Paris 8\* Tél 387 43.89 Consultations gratuites

Gastronomie

Meubles

FOIF GRASH OIL FRAIS FALL SALLERIE AU DETAIL £ KILO .... 370 F Tand d'repécition de terrines :

AU PETIT COQ

Foie gras



Objets d'art

Commercent rianded souhante importer en irlande importer en stock de meubles d'accesson en bon état.

Palement comptant - ex. canapé, chaises, buffet, etc.
Références bancaires sur demande. demande.

Si intéressé prendre contact
avec: J.A. KILROY & SON LTD.
High Street, TULLAMORE.
Co. Offaly.
Tel. Tullamore 21475

Mode SANS PAYER LA GRIFFE

Moquettes PURE LAINE

e parter de 59 F le M.L. - pose essurée Tél 757-19-19

Soins de beauté LABORATOIRES

**CAPILLAIRES** recherchent jeunes femmes jeunes filles, tous types de che yeur naturels ou colorés (secs gras ou normaus) pour antretie régulier et graunt de la chevalure antrete 750.05 28

MEUBLES DE CHÎNE

« LA CHIMÈRE D'OR »

Bâtiment Osnzes

20,bd Ponistowski, 75012 Paris
Ouvert de 9 à 18 heures,
sans interruption,
du luridi au samedi midi.

Sports et loisirs



2 pieds au nepal. trektings a la mesure de tous 30kyo. Ghore pani. annopurna. everset

orans ou demande Reliefs du Monde B.P , volloure 0628

#### locations non meublées offres

ÉTIENNE-MARCEL, dans imm. anc., 4° ét., asc. Grand séjour + 3 chbres, cft. 4.500 + ch. Tél. matin - SEGECO - 522-69-92.

locations

non meublées

demandes

A VENDRE PLESSIS-BOUCHARD Appart, F3 + park couvert, resid, ret., bon stand, pr. tres commod. East impec. 270,000 F. Possibl. reprise C.F. Tél. 414-34-59 après 18 h 30 Paris VICTOR-HUGO saion, salle è manger, hambret, ancien rafait i 8.500 F. 624-77-56. Exelmans, immeuble récent, calme, su jardin, 2 pièces tout confort, 37 m², 2.300 f charges comprises. Visite sur place dernain, 85, r. Chardon-Lagache, 6 10 h. à 18 h. esc. gauche, 1° étage. Tél.: 734-16-12. Province SAVOIE - VILLAGE RIVERAR

LAC PROTECE
proche ski, dans ancien hôtel
bon état, grand parc privé,
prits appartements à penir de
80.000 F. CATRY, rue CaudeRochas, 385 10 MORESTEL.
Tél. (74) 80-10-24.

95- Val-d'Oise

appartements RUE DE LONGCHAMP (18\*) Imm. 1928. Et. élevé. Appart. ancien de 330 m². HAB 180 m². Récept. (boiseries, cheminée) achats URGENT RECHERCHE 5/6 p. tt cft. 8"-18"-17", rive gauche, Neully MICHEL & REYL S.A. 265-90-05 Récept. (boiseries, cheminée) 5 chbres + 4 salles de beins. 4 chbres de service + garage (2 voit.). Après 19 h 750-21-46

JEAN FEUILLADE, 54, av. de la Motte-Picquet, 13°, 566-00-75 recherche Paris-15° et 7° pour bone clients appts thas surf. a Immeub. Paiement comptant. reservation (1986)

reservation (1986)

3 chambres, 3 bains,

2 chambres de service, 4° ét.,

mmeuble grand standing.

GARBI - 567-22-88. RECHERCHE BON QUARTIER tout bel appartement 723-66-61 - 526-92-13

16', BOIS + 4 chambres PARFAIT ETAT | perkings - Tél. : 562-16-40. URGENT pale comptent chez notaire ACH. 2 A 4 PIECES PARIS MT LEULIER - 261-88-81 ou le soir 900-84-25. PASSY Beau 4 poes, etend. ét. étové, 2 bains chère de serv. 1.325.000 F. Téléphone : 548-27-13.

RECHERCHE appts 1 à 2 pièces, Paris, préi. 5°. 6°. 7°. 14°. 15°. 16°. 8°. 4°. 12°. av. ou saits trava. PAIEM. CPT CHEZ NOTAIRE. Tél. 873-23-55 même le sor. 17° arrdt NEL DANS HOTEL bureaux

Surfaces à personneller 80 m living + 1 chane 840.000 F 160 m² besu 6 P 1.475.000 F PROMOTIC, 76L 553-14-14 ou le soir 727-21-06 VOTRE SIÈGE A PARIS
VOTRE SIÈGE A LONDRES
de 80 à 300 f per mois
CONSTITUTION DE SOCIÉTES
G.E.I.C.A. 296-41-12 +
56 bis, rue du Louvre, Paris-2". 18° arrdt Prox. PARIS et métro, gd 3 p. Curs., w-c, barre. Refait next. Créd. Propriétaire 296-12-08.

CONSTITUTION de S.A.R.L.
TELEX secrétariat
téléphonique
Domiciliations artisanales et 78 - Yvelines commerciales. 355-17-50 MAUREPAS POUR INVESTISSEURS CHAMPS-ÉLYSÉES ne directement 1 bureau ou + ne mm. standing. 583-17-27 of petris appair En prêt convention Facilité de location Tal 082-87-81

A PARIS 2" ET 8" ARRONDT bureaux meublés, sièges sociétés secrétariet - téléph. - télex. etc. ACTE S.A. 261-80-88. DOMICILIATION 8 Vend appt r.d.ch. de 68 m². Compr cuis amén., séjour, 2 chbrés, w.-c., selle de bans, 16 oppe, parking, cave. 276.000 F + 24.000 F C.F. 18t dom. 045-44-71 après 19 h. bureeu 296-12-12 poste 542 l

AGECO - 294-95-28 A LOUER

PONT-DE-SURESNES bureeux, 100 m² evec grande trasse privée en front de Seine Téléphone 268-05-81

CHISTITUTION tales-recretarion
de SOCIETES tous services
ASPAC PARIS 8" retre SIEGE SOCIAL 293.60.50 . delau rapides pru competenti

Sanitaire

Séjours

Vacances

SI YOUS N'AVEZ PAS TROUVE ce que vous cherchez pour le sa-ntaire et la robinettene, venes voir SANITOR, 21. nue de l'Abbé-Grégoire, Paris-6° Ouvert le

Grégoire, Paris-6" Ouvert le samedi Téléphone 222-44-44

linguistiques

ANGLETERRE

PAQUES

Ségure inquestques organises per association professeurs d'Anglais. 'oyage, logement en témilie ours, activités culturelles

et sportives 2 SEMAINES 1 775 F APPRENDRE ET VIVRE Téléphone 350-60-71

Tourisme

ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN 06190, entre Monaco et Menton. HOTEL VICTORIA \*\* \* NN de 160 à 230 F net 2 p. d. incl., oh. 2 pers. (mer ou mont.). Ecrire ou tal. (93) 35-85-9.

A louer TIGNES GRDE MOTTE 29 mars au 19 avril. Loc. à la semains : 1.800 F. Studio n. cft. 4 personnes. T. 476-80-91

**EN AVEYRON** 

De mai à septembre

De riai a septembre
En plain cour du Rouergue
A louer STUDIO plain-pied.
Conviend, pour personnee 8géss.
Ecr. D. BARRES, St-Saturian-de-Larine - 12560, CAMPAGNAC
Tél.: (65) 47-47-28.

Loisirs

Au total 9,000 m3 4 500,000 F Informations Bursglio Fermo Posta 1 - 28046 MEINA

QUARTIER OPÉRA restairant et agenue de vuyeys.

Poss. changement commerce
Prox. 3,000,000 F
Ecr s/nº T025233M, R.-Presse,
85 bis, r Résumur, 75002 Paris.

boutiques SARTROUVILLE

Centre ville très commerçant Mura de banque (B.P.) Loyer : 16.500, Tél. 292-28-51 maisons

individuelles COTE NORMANDE

9 km Étretat, particulier vend maison dans village, 4 pièces, selle de bains, remise, cheuf-fage central. Prix: 150,000 F. Téléphone (75) 39-21-07.

Vend pevilion s/terram 425 m² comprenam: r.d.ch., 1 entrée, cuisine, sale de séjour, w.-c. 1"étage: 3 chores, 1 sale d'eau, chauffage central gez, sur s/sol avec garage, chaufferie, cave Px 450.000 F - Tél. 305-17-20

propriétés

PROPRIÉTAIRE VEND 7 NOT THE TABLE YELL 9 NOT THE TABLE STATE OF THE TABLE STATE STATE OF THE TABLE STATE OF

TRÈS BELLE VILLA avec pracine, parc, 2 terrasees. Rég. GRASSE. Px 2.200. 000 F. Télaphona (93 ) 60-22-38.

viagers 18" PORTE DAUPHINE, appl 3/4 poss it cit, bel srim, p de tail 48.000 + 8.250 F Occupé par couple 78 sris. F. CRUZ, 8, rue la Boétie, 266-19-00.

FONCIAL VIAGERS 19, bd Malesherbes, Paris-8-266-32 35 Spécialiste 42 and d'expérience étude gratiute

# villas

**VERSAILLES** résidentiel. grande maison sur 1.800 m² de terram. 290 m² habitables. COGITE. 850-07-10. Cote varoise Rayol-Canadel prox.
plage Canadel, au calme,
2.000 m² de terrain planté arbres
conernent, extromèra, crangera,
vends ville F6 splendide, 2 chambres, 2 selles d'eau, salle é manger avec cheminée, tomasse sur
lle, immense garage, avec 2 douches et chauffege eu fuel
accompagné d'un studio neuf F2,
chambre, living et selle d'eau,
cuisine, avec immense garage,
Agence s'abstenir. Tél. h. bur
et soir au (68) 35-00-48,

el. M. Hoca 266-09-99 MAISONS-LAFFITTE

PARTICULIER CHERCHE 2-3 PIÈCES ensoielle. Minimum 40 m. Dans 1-2-3-4-5-8-14-15 arroit de préférence dans ancien. Pa approx. 2.000 F Contacter M. Riou au 743-88-81 de 9 h 30 à 12 h 30. PPTAIRES Louez vos appart GIF-SUR-YVETTE lous garantissons vos loyers services gratuits. 272-02-62. ( Région parisienne )

Etude charche pour CADRES villes pavil, tres bent, Loyer ga-senti 5.000 F max. 283-57-02. locations meublées demandes

OFFICE INTERNATIONAL echarche pour sa direction beaux appts de standing pièces et plus. 285-11-08. INTERNATIONAL HOUSE LOYERS GARANTIS rach. 1 & 6 P. pour banques et ambassades. Tel. 705-54-78.

Pour Diplomates, rech. appre Paris et villas Quest résidentiels pour LOCATION ou ACHAT. Embassy-Service - 562-78-96 8, avenue de Massine, Paris-8°. fonds de commerce

**AJACCIO** 

MANUAL Visits ville
Vend pizzeria, ouverts toute
l'année, matériel très bon état, très bonne affaire. 270,000 F. Echre s/m 8,067 le Monde Pub. 5, rue des Italiens, 75009 Paris.

LAGGO MAGGIORE

HOTEL en zone touristique internationale

75 Chambres salles de séjour bar Appartement privé

pavillons : 93 GOURNAY-S/MARNE

EXCEPTIONNEL
Libre VILLE D'AVRAY, pay 6 P
tt cft. jardin calme Ferrime
77 ans 860 000 +4 400/moss
Viagers F CRUZ 286-19-00

ILE DE BRIEHAT (22) Villa 4 P., bordure mer, tt cft, 1,378 m². Etude Blanchet, no-laire à Etables-su-Mer 22680. Téléphone : (96) 70-61-35.

A louer : très belle villa en ALGARVE - PORTUGAL 4 pers. ou plus, grand confert, piscine, jardin, sauris, près plage megnifique, personnel meison. Prix intéressant.

Belle ville 5/5 P., sej. cble, cue., 2 bains, 4 chbres, ger. 2 volt., 1.280 m² terrain clos. 1.650,000 F. Sofia 460-14-53.

Masson meulière, 220 m² kabiz., dans jardin botsé 2.000 m². Salon séjour 55 m², 7° R.E.R. 1.210.000 F. Softa 460-14-53 10 km VERSALLES villa ricernte 136 m² hebitabl Séjour, cheminée, 4 chambr 2 bairs, bureau, garage, jardin 800 m. 780.000 Téléphone : 954-88-00

> maisons de campagne

LUBERON près APT avone restauré une meison bour-geoise de 2 érages. Il nous reste 2 studios : 75.000 F (un. 2 peses + rerraese : 200.000 F. 3 poes : 250.000 F CATRY, réléph. pour r.-v., h. bur. (91) 54-92-93, h repas (81) 65-15-87 100 km Pans Sud, chalet avec jardin privatif de 900 m² dans do-

maine avec tennis, piecine, pre 200.000 F 16 (50) 51-65-47 HAUT-VAR - REGUSSE PROCHE LAC DE STE-CROIX Maison de MAITRE mitoyenne, à aménager, avec grande granga attenante. Rex-de-chaussée séjour, cule. Rex-de-chaussée séjour, cule. Rex-de-chaussée séjour, cule. Selier 1º étage 4 chambres. 2º étage granser, appo. sud uve gégagée, avec 2.500 m' de terrain plet, dans quarter calme et réactentiel, esu, dectrité, égout, possibilité di Prox 400.000 F, avec 40.000 F le sour de la réservation.

CATRY (94) 70-63-38. 1 h. 30 Montpellier

PLACEMENT DE VALEUR
SUD AVEYRON
Sur 12 ha d'un seul tenent pranie
et bois, vend beeu mas de caractère en pierre, partre habitation +
grange + bergarie + dépendances. Gros cauvre parfair étart,
vise dégagée, eau de ville +
source, idéal exploitation chevrêre ou résidence secondare
Loin des nuisances.
Prox 350.000 F avec 70.000 F
à la réservation. à la réserva Pour renseignements et visites Tél. CATRY 16 (65) 32-14-95

LOT - 46

A Table 1

TERRÉ DE MERVEILLES
PROXIMITÉ PGEAC
Vand dans quarter calme, grange
de caractère à amànager en habitation. Tonture, gros œuvre parfait état, sau, électricité, tout à
l'égout branchés. Sur 7 500 m²
de terrem attemant. Partie verger,
partie bossée, partie prastie. Idéal
résidence accondère ou retrama.
Total 180.000 F avec 36.000 F
à la réservation.
Pour rensegnements et visitée Pour renseignements et visites Tél. CATRY 16 (85) 32-14-95

> terrains PARC SAINT-MAUR

Four à proximité, PLEIN SUD 840 m² - Façade 20 m. PRIX : 800.000 F DEJUST, 883-15-60 PROPRIÉTAIRE VEND PRÈS FONTAINEBLEAU BOIS-LE-ROI, 50 km Paris, bord de Seine, 60 m de rive privée. Permis construire 2 maisons. Parc privé clos sur 4,000 ou 8,000 m². Prix: 200 file m2. Immt. - DAUPHINE, 220, bd Raspall, Paris-14°. 069-61-78.

PROVENCE 20 minutes Aux-en-Provence, à 2 km du village de Trets, sur la colline

**TERRAINS** CONSTRUCTIBLES bonne exposition, vue degrages, 

- 4.000 m² av. poss. construire 
une villa de 250 m² + 40 m² dèpendances. Prex: 195.000 F h. t. 

- 6.000 m², dont 2.000 m² de 
bois avec poss. construire une 
ville de 250 m² + 40 m² dépendences. Prix: 1230.000 F h. t. 
Catry, tét. (91) 54-92-93 h. b.

forêts CHERCHE à acheter FORÊTS Touted contenances, rég. indiff Aguinet BP 40-61300 L'AKGLE

domaines

LOIRET
135 km PARIS
Joh TERRITORE DE CHASSE
de 148 he Bos et plane dont
étang 5 ha bäsments fame à
restaurer Possibilité réduirs
auperice à 51 he ou 97 ha
SBS VILLEMURLIN 45600
SULLY SUR-LOIRE

TA SON a de dame

> \_\_\_\_\_ . . . . . . . . . . . 100 100 30

10 miles 200

The second of the second in the second

- Terment \* - 시선 중 1 2 72 8

The second of

F 18 2 -/ - --- - -1448 41 446E

计行列注 网络龙叶黄属 人 A CONTRACTOR

2 4 6 7. 100 general and see that we will be a The second of 7 ( Te 1 100 ままりがかり そ 77 A 7

their die begegig 74 (7<u>17-4</u> 287 7127 (48) g 11 1 15 17 M M 14 2009 See in and the transfer to the tier of the little

> – − "ga"ga qu— ag 2000.0. Company of the confidence of t 10.4003 et 25.0% the second party of the second party fm f 159 Jab 1 (figur 本)。 is a seen comme معالمتها يع دددد. TOTAL HOTEL CHARLES Charles has blooding たったでから、北海 To the de sample, SA

FINANCIA SAME . mire inn. Mart. 1999 Letter, and extend 10 Page 4 THE STATE OF THE STATE OF Charles Creekann C. 1 (1-1-2) and the field - ಸರಗ್ಯಕ್ಕಾಗ್ ಮಾಡಿಗ್ನೆ ಕಟ್ಟಿಕೆ CHARLEST CRE CR See a recognision

The property of the control normal progression with The or is worth to all your s The state of the ريوسي ويراعوا الما





#### LA MAISON-

## **Boutiques de dames**

Pour un nombre croissant de femmes, ouvrir une boutique représente une certaine libération. Sortir de chez soi, acquérir son autonomie financière, ou même changer de métter pour mieux communiquer avec les autres, sont parmi les raisons invoquées par celles qui se lancent — chaque année plus nombreuses — dans cette

« Le commerce est en train de devenir l'affeire des femmes. La passion de beaucoup d'entre illes, en tous cas... C'est même délà un phénomène eccial ». écrit Anne Ristori aux toutes premières lignes du livre qu'elle a consacré à ce sujet (1). Journaliste. elle est l'auteur d'un guide des boutiques, édité chaque année par Meison francalse, et la rédactrice en chef de Domicible, revue professionnelie destinée aux magásins pour la maison. Avec son livre Ouvrir une boutique, elle nous fait entrer de plain-pied dans le concret, mêlant le récit de quelques réussites à l'explication des démarches à entreprendre et des pièges à éviter.

A quand remonte cet engouement? «C'est à l'aube des années 70, explique Anne Ristori, que débuta ce nouveau erce au téminin, dans le aillega des idées de mai 69. » Avoir une boutique à soi rendue aussi accueillante que sa maison — correspond à un besoin d'échange avec les autres. Les premières expé-riences furent faltes par quelques marginaux qui s'installèrent dans les dépôts de fruits et légumes laissés vacants par le transfert des Halles de Paris à Rungis. La plupart ne tinrent pas un an, mais ceux qui réussirent donnèrent sans doute à d'autres le courage de tenter leur chance dans différents quartiers.

Aujourd'hul, les nouvelles boutiquières sont filles ou épouses de cadres (plutôt supérieurs) ou de professions libérales et cherchent - par le truchement d'une enseigne - à se faire un nom en propre. Et parmi celles qui chancent brusquement d'orientation, on trouve des des attachées de presse et des comédiennes.

Toutes ces néophytes ont généralement du goût (pour la mode, les enfants, la maison). car on ne vendra bien que ce que l'on aime. Et des idées pour créer ce qu'on ne trouve pas allieurs. « C'est bien, est Anne Ristori, mais ces qualités

s'informer auprès des chambres

Après un tour d'horizon des (du troc aux bougles et aux senteurs), Anne Ristori aborde la question cruciale : où trouver l'argent pour ouvrir une boutique? Des exemples chiffrés aident à se faire une idée du capital à investir et des possibilités de crédit.

Pour celles qui ont pu acqué-.rir un magasin et qui sont plus prudentes - qu'aventureuses, une solution actuellement en vogue. il s'agit de la concession par une entreprise, ayant un nom connu, du droit de vendre ses produits sous sa raison sociale : en contrepartie, bien sûr, d'une redevance à définir par contrat. Pour une débutante, c'est l'assurance d'être guidée et d'éviter des erreurs. D'autres femmes prélèrent prendre des risques et créer leur entreprise en toute

Toutes les boutiques au féminin qui s'ouvrent ne sont pas des réussites, et Anne Ristorl a ie courage de dire : - Attention, le commerce n'est pas un jeu l il faut tenir se comptebliité, surveiller la rotation de son stock, dénicher sans cesse des contraintes d'un horaire qui ne tolère aucune absence, surtout si l'on est seule à recevoir les mises en garde n'ont jamais empēché una femme décidée Tēves. Nous en avons la preuve, chaque semaine ou presque, en

JANY AUJAME.

## LE PREMIER LAROUSSE DES ANTIQUITÉS ET DE LA BROCANTE

Aucun spécialiste à ce jour ne s'était encore vraiment hasardé à traiter au fond — d'un seul jet — les différents départements que rassemble ce très flottaut et très mystérieux marché de l'antiquité, ajouté à celui de la brocante.

Quetre années de travail et pes moins de vingt auteurs-collabora-teurs auraient été nécessaires à Jean Bedel pour mettre un peu d'ordre dans la maison et cer publier ce que l'on peut considé-rer comme la premier Larousse des choses anciennes : le premier prévisire de la curiosité ». Ouvrage de savoir, il prétend Cuvrage de savoir, il prétend également nous donner les grandes clés—les grandes ficelles — qui permetizont à l'amateur déjà éclairé ansai bien qu'au novice de se faire une idés des aventures qui l'attendent sitôt qu'il aura choisi de s'engager dans la délicate voie de l'achat d'un objet dont le temps a fixé et le prix et l'âme.

Ainsi, en pleine lumière — caractéristiques techniques, origine et histoire, critères de qualité, évolution des styles, — sont exposés près de trente chapitres qui regroupent l'entier, ou supposé tel, des entiquités et de la brocante : des étains aux tapis, des membles à la numismatique, des armes aux ivoires, de l'argenterie à la gravure...

\* Les Antiquités et le brocente Leguese, un volume cartonné 496 p. 130 F environ.

maté per la S.A.R.L. le Monde. Gérezits : jacques Fauvet, directeur de la publication, locques Sanvignet.





Reproduction interdile de tous arti-

primordial. c'est le sens de la gestion. Même si, au départ, la vent après le désir de vivre autrement. . Et elle donne, dans de commerce et d'y suivre un stage d'initiation à la gestion.

#### Et l'argent?

(1) Ouvrir une boutique, édi-ions Balland, 49 P environ.

UN « MANGE-HUMIDITÉ ». — Pour lutter contre l'humidité (entraînant moisissure et salpêtre) dans les residences secondaires, caves, hangers à bateaux et autres remises, un nouveau produit agit en permanence pendant plusieurs semaines. Cet a absorbeur d'humidité » Rubson est composé d'un bac en plastique et d'un petit chevalet supportant un sachet d'un produit qui assèche l'air ambiant. L'humidité ainsi absorbée est recueillie, sous forme d'eau chargée de saumure, dans le bac.

\* Enbson, 60 F environ (avec deux sachets de produit), en vente dans les quincailleries et rayons « bricolage » des grandes

TOUT EN LAINÉ. -- Dans sa petite boutique, un peu perdue dans une rue calme, près du Val-de-Grâce, Hélène Chabaneix a réuni toutes les laines qu'elle aime tricoter : shetland, mohalr, alpaga du Pérou, cachemire, angora et un mélange de lin et sole de coloris vifs. Elle crée des modèles, dont elle donne les explications à ses clientes : pulls en mohair et rayonne ou laine et angora, veste longue à dos paysage -, ensembles pour bébés. Et pour décorer les tricots, elle vend aussi des perles, petits papil-

★ « Brin, de laine », 29, rus Henri-Rerbusse, 75065 Paris.

DÉCORATION INSOLITE. -- DOUX leunes décorateurs. Marc Weber e Fakher El Jabri, ont ouvert une boutique près de l'avenue Montaigne qu'ils ont curleusement appelée Charles Cressent Gallery, ce grand ébénista de la Régence n'ayant, apparenment, a u c u p e influence sur leura conceptions du décor. Ils présentent des cananés à dossiers sinueux recouverts de chintz ton brique, de flanelle rose ou de tissu à effet de brillance. une étonnante chambre d'inspiration égypto-Directoire et une sélection d'objeta Italiana : lampes en terre culto où en marbre et des

★ Charles Cressent Gallery, 5, rue Clément-Marot, 75882 Paris.

## MÉTÉOROLOGIE -

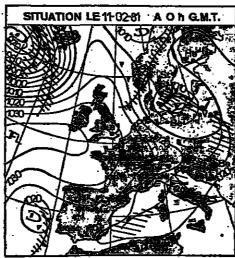



## PARIS EN VISITES

JEUDI 12 FEVRIER Exposition Pissarros, 14 h., très de l'exposition, Grand Palais, e Exposition Pissarros, 1A h, entrée de l'exposition, Grand Palais, 1Ame Chapuis.

e A l'hôtel des Archevèques de Sens : les métiers d'arts, 1A h, 45, 1, rus du Figuisr, Mune Vermeersch.

e Amphithètre, salona, chapelle de la Sorbonnes, 15 h, 47, rus des Ecoles, Mune Garnier-Ahlberg.

c La vie et l'ouvre d'Honoré de Baixes a, 15 h, 47, rus Raynomard. Balzas 2, 15 h., 47, rue Baynouard. Mme Meyniel. 6 L'hôtel de Salm 2, 15 h. 2, rue 6 Beileohanse, hime Zujovic (Caisse nationale des monuments histori-

nationale des monuments instori-ques).

«L'art de la taille du cristal's,
15 h., 34, qual de Jemmapes (Appro-che de l'art).

«La vie quotidienne en Egypte »,
15 h. au Louvre, porte Denoi (Arcus).

c La vis quotidienne en Egypte 3, 15 h., au Louvre, porte Denon (Arcus).

«Exposition Pissarro», 15 h., Grand Palais dans le hall (Arcus).

«Musée de l'affiche 3, 15 h., 18, rua de Paradis (l'Art pour tous).

«Hôtais et curiosités du Marais 3, 15 h., mêtro Saint-Paul, Mine Reynaud (Connaissence d'ici et d'ailleurs).

«La Sorbonne et l'histoire de l'Université 3, 15 h., 46, rus Esint-Jacques, Mine Ferrand.

«Le Sénat 3, 15 h., 46, rus Esint-Jacques, Mine Ferrand.

«Le Sénat 3, 15 h., 30, 20, rus de Tournon, Mens Just.

«Les derniars jours de Delacroix 3, 15 h., 6, place Purstenberg, M. Boulo (Histoire et Archéologie).

«L'opèra 3, 13 h. 38, davant l'entrée, M. Jasiet.

«Les impressionnistes 3, 15 h. 30, entrée du Musée du Jeu de paume, M. Jasiet.

«Léglise, M. de la Roché.

«La basilique Saint - Julien-le-Pauvre, maisons et caves 3, 15 h., façade de l'église, M. de la Roché.

«Lé basilique Saint - Denis - et le Musée d'art et d'histoire 3, 14 h. 30, mêtro Basilique (Paris phitoresque et insolite).

« Hôtels du Marais, place des Vosges 3, 15 h., mêtro Saint - Paul (Résurrection du passé).

« Cinq années d'enrichiessement du patrimoine national 3, 16 h. 30, Grand Palais (Tourisme cultural).

« Les Halles, le cour des Miracles, la tour de Jean-Sans-Peur 3, 14 h. 30, Grand Palais (Tourisme cultural).

« Les Halles, le cour des Miracles, la tour de Jean-Sans-Peur 3, 14 h. 30, Grand Palais (Tourisme cultural).

« Gênter Grass, rétrospective de gravures 1972-1980 s. 10 h. à 20 h., 17, avenue d'féna (Goethe Institut).

## CONFÉRENCES---

15 h. et 16 h., 195, rue Saint-Jacques, Institut océanographique : «L'odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau : blizzard à Esperanza» 16 h., 2, place du Palais-Boyal, Renato Vassalo : «La restauration des tableaux» (le Louvre des anti-quaires). quaires).

20 h., 5, rue Largillère, Prancollère Parel : « Les Celtes » (Nouvelle saro pole).

## **EXPOSITION—**

L'EXPOSITION LOUIS HÉMON (- 16 Monde - du 5 février) est présen tée au Centre culturel canadien, 5, rue de Constantine, jusqu'au 15 février.

**PHOTOSERIGRAPHIE:** Colloque les26,27,28mgrs1981

L'AFFICHE CULTURELLE Ces journées s'adressent à toutes les personnes intéressées par la photosérigraphie, moyen d'information culturelle.

INSTITUT NATIONAL D'EDUCATION POPULAIRE 78150 MARLY-LE-ROI Tél. 958-84-18



Tours, 8 et 0; Toulouse, 7 et — Points-à-Pitre, 29 et 21. Températures relevées à l'étranger:
Alger, 19 et 11 degrés; Amsterdam,
5 et 1; Athènes, 16 et 9; Berlin,3 et
0; Bonn, 6 et 0; Brüxelles, 5 et 0;
Le Caire, 19 et 8; Hes Canaries, 2;
et 13; Copenhague, 2 et —1;
Genève, 7 et —4; Jérusalem, 11
et 4; Lisbonne, 13 et 3; Londres, 6
— 2; Madrid, 7 et 3; Mosbou, —2
et —4; Nairod, 25 et 16; NewYork, 5 et 7; Palma-de-Majorque,
15 et 8; Bome, 14 et 5; Stockholm,
—1 et —5. France entre le mercredi 11 février à 0 heure et le jeudi 12 février à desentra de la dossie are du sud-de l'Alande au nord des Açores et se déplacera; vers le nord du massif-Alpin. Le perturbation atlantique raignita à l'ouest de l'Europe octi-dentale et seule la partie médifio-nale de l'air maritème qui l'alimente affecters; passignement les régions volcines de la Partne.

(Document établi avec le support de la météorologie nationale.

## MOTS CROISES

quasi générales dans les régions

## PROBLEME Nº 2864

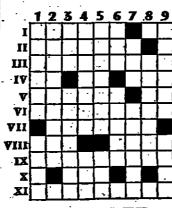

HORIZONTALEMENT I. Unité d'un triangle irrégu-lier; Emis par une petite peste.

II. Débitent en protestant des chapelets pen catholiques. — III. Ils pondent perce que l'humanité a besoin d'eux. — IV. Interjec-tion; Note: Se fiche plusieurs fois par terre pendant le par-cours. — V. Er matière de cou-leurs, il préfère celle des pivoines que celle des violettes; Avant-

leurs, il préfère celle des pivoines que celle des violettes; Avantdernier d'un compte à rebours.

— VI. Qui subsiste plus ou moins sprès une exposition. — VII. Marquai la supériorité de l'homme sur la bête. — VIII. Accuse la direction; Son supérieur n'était pas du genre bien culotté. — IX. Anteurs de scènes casocient convent le traptone au eniote. — IX Antenis de sessis associant souvent le tragique au erisgio : — X. N'eur par à subtr longtemps le poids de la cou-ronne. — XI. Font briller l'odide chat.

VERTICALEMENT

VERTICALEMENT

1. Il est préférable d'entrer
cans ses vue que dans ses
visées; «Dépôt de fonds. — 2.
Pèze qui ne pesait pas lourd au
pays de la peseta. — 3. Elle vient;
en Angleiserré, au secours des
palais en feu; "Ruiner par des
mesures de compression abusive.
— 4. Cinglait pendant qu'Alexandre étriliait; Epousa la fille de
celui dont il ayait épousé la

Les Champs à moins de 100 F Arabica -, est-ce pour un cate une garantie de qualite ? Non. pas tobjours et il y a beau**coup** a dies sur ce mot magique. Est-Il passible de bien manger pour as cher aux Champs-Elysons Our, et voici toutas les meri-leures adresses dans le Gault-Millau de tevrier, en vente

# cause. — 5. Se désistent quand la majorité est atteinte ; Où, en passant, le chaland constate une passant, le chaland constate une hausse dans les cours. — 6. Des années ou der millénaires : Points d'attache des équipages de la flotte. — 7. Eut connaissance ; Le Passy londonien. — 8. Rassemble quelques personnes ou quelque quatre cen: mille âmes. — 9. Bien qu'il puisse avoir d'excellentes raisons de ne paseure présent, l. passe pour avoir toujours tort : Femme de manage, chez les pharaons. chez les pharaons.

## Solution du problème n° 2863

Horizontalement I Vigilance — II Hiusoire —
III Ria; Tu; OK — IV. Gang;
Toul — V. Ide; S.T.O. — VI.
Ne; Notée. — VII. Mener.
VIII. Trails; Le. IK Eu;
GI: S.O.S. — X Effets. — XI. Messe; Pie.

## Vertscalement

1. Virginité. — 2. Iliade; Ruse. — 3. Glane; Ma. — 4. Iu; Neiges. — 5. LST.; Pontife. — 6. Août; Tes. — 7. Ni; Oser; Sep. — 8. Croûte; Loti. — 9. Eeklo; Fesse.

GUY BROUTY.

## Le Monde

Service des Abonsoments 5, mar des Rudions 7547 Paris - CAPEX 99 C.C.F. Paris 4207-23 ABONNEMENTS.

mois smale smale 12 male FRANCE - D.O.M. - T.O.M. 222 F SMLF SELF 670 F TOUS PAYS STRANCERS PAR VOIE NORMALE MIF 701F 1416 F 1330 F ETRANGES

L PRESCRIPTIONS LUXINGUES

PAYS-BAS

254 P 612 P 612 P 200 P

THE STATE TOWNS Par voic accionno Taxif sur demanda Les abennés qui paient par chique postal (trois voleta), ron-dront bien joindre ce chique à leur demande.

Changements d'adresse déci-nisté l'ou provincires (de ux semisiés ou plus) : nos abonnés sont invités à formuler leur demands une semains au moins avant leur départ.

Joindre la dernière bande d'auvoi à toute correspondance. Veniller avoir l'obligeance de lédiger tour les noms propres en capitales d'imprimerie.

- Y

## **EDUCATION**

#### LES DATES DE VACANCES 1981 - 1982

Nous continuons, ci-dessous, la publication des dates des vacan-ces scolaires 1981-1982, académie par académie. Les, listes précé-dentes ont été publiées dans nos numéros des 7 et 10 février.

## Académie de Besançon

DOUBS, JURA, HTE-SAONE TERRITOIRE DE BELFORT. ETE 1981 : du samedi li juillet au lundi 21 septembre. TOUSSAINT : du samedi bre au landi 9 novem NOEL : du samedi 19 au lundi 4 janvier. FEVRIER : du samedi 13 février au kundi 22 février. PRINTEMPS : du samedi an landi 19 avell PENTECOTE : du 🗷 au lundi 7 jnfa. ETE 1982 : à partir du mardi

#### Académie de Lille

NORD ET PAS-DE-CALAIS... ETE 1981 : du mardi 30 juin au jeudi 19 septembre. TOUSSAINT : du samedi bre an lundî 9 novembre NOEL : du samedi 19 décembre au luudi 4 janvier. FEVRIER : du samedi 13 au lundi 22 février. PRINTEMPS : du samedi 3 su lundi 19 avril

DEPART ETE 1982 : mardi 29 juin.

Académie de Nice ALPES-MARITIMES, VAR. ETE 1981 : du samedi 11 juillet au mardi 22 septembre. TOUSSAINT : du samedi 31 octobre au lundi 9 novembre. NORL : du mardi 22 déc bundi 4 janvier. FEVRIER : du samedi 6 au lund PRINTRMPS : du samedi au mardi 13 ayril. PENTECOTE : du samedi 29 mai au jeudi 3 juhi. DEPART 1982 : samedi 10 juillet.

#### Académie d'Orléans-Tours CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE INDRE-ET-LOIRE

LOIR-ET-CHER. ETE 1981 : du mardi 30 juin TOUSSAINT : du jeudi 29 octo-bre au jeudi 5 novembre. 'NOEL : du saidedi 19 décembre an hundi 4 janwier.
FEVRIER: du yendredi 12 lundi 22 février. PRINTEMPS : dn samedi 3 PENTECOTE : du vendredi 25 mai an mardi 1er juin.
DEPART ETE 1982 : vendredi
2 juillet.

## BREF

#### **FORMATION** PERMANENTE

GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS. — L'LU.T. de Sceaux organise, à partir du début février, une préparation au D.U.T. de gestion des entreprises et des administrations; option finances - comptabilité, deux années à temps partiel. Stage destiné à des salariés d'entre-

## \* TEL : 668-19-77.

#### VIVRE A PARIS LE BAVALENIENT EN 1981. — La

campagne obligatoire de ravale-ment des immaubles parisiens vient d'être lancée officiellement pourl'année 1981. Elle concerne les Immeubles et édifices publics situés dans différents quartiers des premier, quatrième, septieme et huitième arrondissements ainsi que ceux qui se trouvent le long de plusieurs voies des douzième et treizième arrondissements. Un arrêté signé par le maire de Parts et publié au « Bulletin municipa officiel - du 13 janvier précise la liste des secteurs et voles concer-

## JOURNAL OFFICIEL—

Sont publiés au Journal officiel du 11 février 1981 UN ARRETE

Fixent les dates des épreuves écrités du concours commun d'admission aux Eccles normales supérieures de Saint-Cloud et de Fontenay-aux-Roses en 1981.

UNE LISTE Définitive des candidats admis au titre d'ingénieur diplômé par l'Etat (session 1980).

DES DECREIS Portant relèvement du pla-fond de la compétence des préfets en matière d'indemnités allouées aux fonctionnaires de l'État sur les budgets locaux; • Moderant le décret du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du

ravail; Portant organisation d'un cycle préparatoire au concours interne de l'inspection du travail.

McLuhan appelait la « galaxie Gutenberg » ? Quoi qu'il en soit, l'expérience Télétel démarrera — chez une cinquantaine de «cobayes» — dans un mois à Vélizy. Le secrétaire

d'Etat aux P.T.T., M. Pierre Ribes, a précisé que «plus de deux cents associations locales ont prevu de participer, comme fournisseurs d'informations, à l'expérience-pilote ».

## I. - La « galaxie Gutenberg » menacée

Tous ceux qui participent à l'avènement de la télématique — à commencer par la direction générale des télécommunications - multiplient les propos rassu-rants : le télétexte ne tuera pas la presse écrite, ce seront deux médias complémentaires. Mais, comme l'écrivait M. Daniel Ju-

comme l'écrivait M. Daniel Ju-bert au printemps dernier (1) : « Toute la question est de savoir, c o m m e l'indiquait le doyen Vedel (2), s'il s'agit Je la complé-mentarité du cheval et du cava-lier ou de celle du loup et de l'agneau, qui sont, eux aussi, complémentaires. » Il est vrai que avec ou sans télétexte, la presse écrite et sérieusement menacée, en raison de la crise énergétique. Elle de la crise energètique. Elle apparaît en effet comme une forte consommatrice: 1 kilo de papier = 1 Kw. L'importation du papier de presse représente actuellement, après le pétrole, le second poste « dépensier » de la balance commerciale de la

Depuis dix ans, l'augmentation du prix de vente des quotifiens est en moyenne de 14,5 %, alors que le coût des supports de l'in-formation électro acoustique n'a progressé que de 2,4 %. Ces constitutions renforment les paronstatations renforcent les parconstatations remordent, les par-tisans de la télématique dans leur conviction que celle-ci est la solution pour un pays dépourvu de sources d'énergies naturelles.

#### D'extrêmes réserves

La presse écrite — en parti-culier la presse quotidienne régionale à travers ses porte-parole les plus représentatifs — manifeste, on le sait, les plus extrêmes réserves vis-à-vis des

expériences qui se préparent : Télétel a Velizy (Yvelines) avant l'été de 1981 et l'annuaire télél'ete de 1981 et l'annuaire tele-phonique électronique : qui, en 1982, sera testé en Ille-et-Vilaine. Iuvit<sup>a</sup> à prendre la parole, le 11 décembre 1980, devant les par-lementaires réunis à l'initiative de la commission des affaires culturelles et sociales de l'Assem-biée, M. François - Régis Hutin, directeur général d'Ouest-France, a vigoureusement déponcé les

directeur général d'Ouest-France, a vigoureusement dénoncé les dangers potentiels de la tâlématique « Prenons garde, a-t-li dit, de næ pas fabriquer deux catégories de citoyens : ceux qui oseron! utiliser les nouveaux médias et ceux qui na s'en serviront pas » Et en core : « Curieuse machine à communiquer que ce télétexte qui isolera le citoyen plus que jamais (...) Que vont devenir les rapports sociaux? (...) Le chanceller Schmidt a exprimé ses cruintes : pas de baby-sitter électronique! » pas de baby-sitter électronique ! »

Selon M Hutin, on tente de actéer en France, à travers ces expériences, un mouvement purement artifictel». Quant à l'anmet l'artificiel». Quant a l'an-nuaire électronique, destiné à être reçu en Bretagne par les deux cent cinquante mille appa-reils déposés chez les usagers, « ça n'est plus une expérience, c'est un changement de décor l'> En fait, pour le directeur d'Ouest-ternes, la D.C.T. tott un versa-France, la D.G.T. jait un remo-delage de la société. De qui émane ce choix »?

M. Jean-Philippe Lecat, minis-tre de la culture et de la communication, s'est employé à fournir, le même jour, des apai-sements Il n'en reste pas moins

par CLAUDE DURIEUX

que la télématique, tout naturellement, semble appelée à supplante. l'écrit dans ce qu'il est convenu d'appeler l'informationservice (renseignements divers, cours de la Bourse, spectacies), ainsi que pour une parile du marché des petites annonces. Ces dernières étant, on le sait, ur i source nécessaire de recettes publicitaires pour les journaux on conçoit l'émotion légitime (même si ce n'est pas l'unique raison) qui s'empare des patrons de presse. de presse.

Devant un péril commun, ceux-ci demeurent cependant divisés: tandis qu'une fraction « conservatrice » refuse de pactiser avec l' « ennemi », une autre — de pas en plus majoritaire — opte pour le réalisme. Quelques tentatives, timides il est vrai, s'ébanchent.

A Strasbourg, les Dernières nouvelles d'Alance souhaiteraient mieux utiliser le système ANTIOPE, mis au point par T.D.F., pour transmettre des informations durant la Foire commerciale, à

l'antonne dernier, avec la colla-boration de la station FR 3. Mais l'antorisation a tardé à venir, s'égarant dans les bureaux du premier ministre...

premier ministre...

A Metz, la coopération entre le Républicain lorrain et la direction générale des téléconmunications a été plus fructueuse pour une expérience analogue (le Monde du 7 octobre 1980), même si, finalement, elle a tourné court. L'initiative prise par M. Claude Puhl, directeur général du quo'klien de Metz, mais également président du puissant Syndicat national de la presse quotidienne régionale, a presse quotidienne régionale, a été diversement appréciée, dit-on, par certains adhérents du S.N.P.Q.R.

quatre syndicats representatifs de la presse quotidienne : Syndicat de la presse quotidienne régionale (S.N.P.Q.R.), Syndicat de la presse parisienne (S.P.P.), Syndicat des quotidiens régionaux (S.Q.R.) et Syndicats des quotidiens des par le G.I.E., seront chargés de réaliser et de tenir à jour, quotidiennement, un journal d'information, très concis, susceptible d'être diffuse sur le susceptible d'être diffusé sur le système Télétel.

#### Ne pas déstabiliser

Cette participation répond au vosu des pouvoirs publics qui, en dépit de l'impatience manifestée par la D.G.T. pour mener ces expériences au plus vite, ne veulent pag « se mettre à dos » la presse écrite. Celle-ci, toujours Au terme d'un difficile débat, la presse quotidienne et, notamment, la presse régionale, a décidé de tester, avec d'autres coprestataires de service a l'expérience de Vélisy. En octobre dernier, un Groupement d'intérêt réun 1sse rapidement « pour économique (G.I.E.) a été constitué à cet effet. Il groupe les différents prestataires, et pré-

cise le rôle privilégié que la presse écrite doit conserver dans le domaine de l'injormation.

» Elle demande que des dispositions législatives fixent le cadre juridique et déontologique qu i devra régir les nouveaux médias, ajin de ne pas aboutir à une déstabilisation de la société française par un bouleversement de son système informatif.

» Par ailleurs, elle ne saurait accepter que les matériels électroniques destinés à remplacer l'annuaire téléphonique soient utilisés à des fins commerciales

utilises à des fins commerciales

utilisés à des fins commerciales privées.

» Elle souhaite que les investissements considérables engagés par les télécommunications n'aient pas pour contrepartie une déterioration accentuée de la qualité du service postal, tant au point de vue technique.

Le groupe de travail doit se

de vue technique 2.

Le groupe de travail doit se réunir prochainement. Quant à l'expérience de Vélizy, elle ne débutera pas avant l'été 1981.

Mais quels que soient les dangers que représente, pour la presse écrite, le développement des multiples epplications de la télématique, les patrons de journaux peuvent-ils entrer dans l'avenir à reculons ?

(1) Dans la Presse de la Manche du 22 mars 1980. (2) Rapport sur la gestion des entreprises de presse (du 16 mai 1979) au Conseil économique et social.

Prochain arficle:

RAJEUNIR UNE LOI GENTENAIRE

## Les balbutiements de l'annuaire électronique

Une expérience réduite d'utilisation de l'annuaire électronique a déià eu llau l'été dernier à Saint-Malo. Une cinquantaine d'abonnés de la localité ont été dotés d'un terminal pendant une période d'un mois et demi à l'Issue de laquelle il leur a été demandé. par la direction générale des télécommunications, leurs premières impressions de cobayes. Le quotidien Quest-France vient de révéler quelques résultats de cette enquête qui devait demeu-

rer secrete. Le journal en a publié récemment des extraits. - L'utilisation de l'annuaire électronique est plus complexe que l'annuaire papier », y lit-on, et la durée de recherche moyenne atteint une minute et demie contre vingt-cing secondes avec l'annuaire papier. La manipulation de l'appareil paraît avoir posé des problèmes à beaucoup d'utilisateurs et, à la fin de l'expérience, 40 % d'entre eux étaient encore incapables de trouver le numéro d'un abonné demandé par les enquêteurs. Un usager sur deux n'a pas assimilé la procédure de correction. De surcroît plus de la moitié d'entre eux se refusaient à utiliser le « guide d'utilisation » qui leur paraissait fort peu compré-

Les obstacles rencontrés par les premiers utilisateurs de l'annuaire électronique freineront-ils l'optimisme conquérant de la D.G.T. ?

notre grande spécialité

## Les principaux groupes

Après les bouleversements intervenus ces dernières années à la direction de certains joursent les principaux groupes de presse - nationaux -. Le

tableau n'est pas exhaustif. La lettre Q indique les quotidiens. Hi les hebdomadaires. M les mensuels et P les périodiques. Entre parenthèses, le d'après les demiers chiffres O.J.D. (arrondis) ou communiqués par les services de ventes. AMAURY:

Q : Le Parisien libéré (355.000) ; l'Equipe (230 000) ; le Courrier de l'Ouest (Angers, 112 000); le Maine libre

(Le Mans, 57 000). H : Point de vue-Images du monde (360 000); France-Football (173 000). M : Marie-France (532 000).

BAYARD-PRESSE :

Q : La Croix (116 000). H : L. Pèlerin du XXº siècle (482 000) : Notre temps

(608 000), P: Okapi (95 000), Astrapi (96 000), Pomme d'api (182 000), Presse-Actualité (10 000). FILIPACCHI:

H: Paris-Match (739 000): Salut (229 000), Pariscope (115 000). M: Lul (489 000), Playboy (170 000), OK Age tendre

(257 000). HACHETTE (et filiales : Edi. 7, etc.) :

H: Télé-7 ]ours (2.570.000): France - dimanche (682.000); Elle (365.000); Le Point (302.000); Journal du diman-

che (318.000) : Confidences (307 000); Le Journal de Mickey (424 000); Week-End (270.000). M : Parents (427 000) ; Picsou-

Magazine (362 000); Castors Juniors (160,000). HERSANT :

Q : France-Soir (505.000) ; Le Figaro (312.000); . L'Aurore (156.000); Paris - Normandie (144.000) ; Centre - Presse (78.000) Nord-Matin (101.000); Nord-Eclair (91.000); La Nouvelle République des Pyrénées (18.600) : L'Eclair (25.000) ; Le Havre-Presse (17.500); La Liberté du Morbihan (16.000); France-Antilles (non communioué).

H : Figaro-Magazine (408.000). P: L'Auto-Journal (308.000) . La Bonne Cuisine (152.000) ; Sports-Auto (100.000); Cahiera du yachting (40.000).

EDITIONS MONDIALES (Révil-H: Télé-poche (1.850.000); Nous

deux (1.012.000); Intimité (694.000) : Pour vous madame-Modes de Paris (795.000). M: Modes et Travaux (1.582.000).

PARTI COMMUNISTE (et annexes. Edit. Vaillant) : O: L'Humanité (152.000); La Marseillaise (à Marseille, 180.000) ; L'Echo du Centre (à Limoges, 65.000); La Liberté (è Lille, 32.000). H: L'Humanité - Dimanche

(395.000) ; Liberté-Dimanche (à Lille, 80.000); Révolution (50.000). P: La Terre (224.000) : Heures

claires (250.000) : Pif-Gadget

(460.000)

990 F TTC (prix ferme jusqu'au 31/O3/81) Rappelez-vous les nombreux appels est là, il répond et enregistre les manqués, les reproches de vos corresponmessages et ne coûte que 990 francs TIC dants exaspérés de ne pouvoir vous joindre. (TVA à 33,33%). SI, maigré tout, vous hésitiez à vous Examinez le prix, les performances du procurer un répondeur-enregistreur répondeur-enregistreur téléphonique téléphonique du fait des prix pratiqués. ANSWEREX, et ne soyez pas fâché de ne renoncez plus, et souriez, ANSWEREX l'avoir attendu si longtemps. BON A DÉCOUPER ET A RETOURNER A. 3, centre administratif des 7 mares avenue de la Villedieu 78310 Elancourt. Tél. (3) 050,40,54

**VOUS RECEVREZ.** 

des renseignements détaillés conce la liste de nos nombreux distributeur Parts et Province

# LE BON MARCHÉ EST PARFOIS TROP CHER.

des Télécor

nor agréé par la Direction Générale

If ya des voyages qui commencent bien... et qui finissent mai. Avec UTA tout est different. Vous partez directement par une compagnie régulière, sans changement d'avion. Votre hôtel sera un grand hôtel, vous aurez les meilleurs guides francophones et les circuits en voiture les mieux adaptés. P. x raisonnable, sans mauvaises surprises luxe et services compris. La qualité ca change tout. Ces voyages-là, ce sont ceux que vous proposent les grands organisateurs de voyages qui ont choisi UTA. Consultez UTA ou votre agence de voyages.





4, place de la Madeleine

Tel.: 260.31.44 86, rue de Rivoli

Catalogue ceuleur gratuit sur demande

e e Complui du pers No seedil aver salislact 2.75

Same . ·-- <del>----</del> 18-3/2

: 47.75 . 5± £ - A-77.7 15.42 موشش \* . . range, kir 🗢 \* # 1345H . . . . -

4.1

hais shjectifs et qui

• •

AT STUBE is a said The S

.200

en len de

The Control of the Co

and the second

Service of the Service

्रे । प्रोप्त अस्ति के स्ट्रिक्ट अनुस्थानिक क्षेत्र के स्ट्रिक्ट LEAN CARACTERS
TO COMPANY CARACTERS
OF COMPANY CARA TO THE BOOK OF THE STATE OF THE

१० मार्थिक व्यक्तिसम्बद्धिः १८ १८ १२ - १४ - १४४ - १४४ १ १४ - १५८ १४ - १४४ - १४४ কে কেন্দ্ৰ **প**্ৰ -- ... .er der er de Toer forest Toerstoon de eers Toerstoon de eers

THE STREET STATES in our matter

and the property of the second aren > le Not A

## unicatio 🦠

disformations, à l'expérience

corine condomicant

Son avit

Prochain : 1931

· :5

URE LI MATERIA

dicats representatifs quotidienne: Synd-presse quotidienne SNPQR). Syndicat parisienne (SPP). s quotidiens régio-t) et Syndicats des départementaux ns departementaix le dizaine de journa-nés par le G.L., les de réaliser et de quotidiennement, un formation très concis.

as déstabiliser ticipation répond au roire publics qui en

npatience manifestée
T. pour mener ces
su plus vite, ne reumeture à dos s lu
c faille à dos s lu e. Celle-ci, tonjours de ses organisations
res, souhaitait que
res, souhaitait que
res aort effet se
hiles à ort effet se
rapidement e pour
thier des charges des prestataires, et pre-

sauces du phorsque làché đe

ವರ ಅತ್ಯ 2 ಗಾಧಲ್ (3) C52 4**0** 54

CHRIST A.

35. THEFT

Le Monde

# économie

SOCIAL

## Le pacte pour l'emploi du personnel d'encadrement est accueilli avec satisfaction par la C.G.C.

M. Jean Mattéoli, ministre du travail et de la participation, a présenté à la presse, mardi 10 février, le - pacte national pour l'emploi du personnel d'encadrement - qui a été éla-bore en liaison avec la C.G.C. et qui sera soumis au conseil des ministres avant la fin de février. Comportant trois objectifs et quinze mesures, dont on prendra connaissance ci-dessous, ce dispositif coutera, selon M. Mat-téoli, de 60 à 70 millions de francs et concernera de quatre mille à six mille cadres, agents de maîtrise et techniciens, soit moins de 10 % des cadres actuellement au chômage (63 285 fin décembre 1980) et 5 % de l'ensemble des cadres, agents de maîtrise et techniciens sans emploi (114 830). La principale mesure a trait à l'exonération de 50 % des cotisations patronales de sécurité sociale pour les entreprises embauchant du personnel d'encadrement expérimenté : elle fera l'objet d'une loi.

Pourquoi un pacte spécifique pour l'emploi des cadres, dont l'idée a été évoquée pour la première fois en octobre 1979 et qui, après la mort de Robert Boulin, a commencé d'être ébauché au printemps 1980 ? Le ministre du travail et de la participation a cité trois chiffres - justificatifs - : 26 % des cadres inscrits à l'A.N.P.E. le sont depuis plus d'un an, contre 22,9 % pour l'ensemble des demandeurs d'emploi; un cadre ne retrouve un emploi qu'après

sept mois d'attente en moyenne, contre cinq mois pour les autres catégories : 37 % des cadres au chômage ont plus de cinquante ans, contre

17 % pour l'ensemble des demandeurs d'emploi Une relation ne pouvait manquer d'être faite entre la date annoncée par la C.G.C. pour faire counaitre son intention de présenter ou non un candidat à l'élection présidentielle (21 février) et la publication de ce pacte, onze jours avant : - C'est une coincidence -, a assuré M. Mattéoli, en rappelant que les négociations duraient depuis un an,

Par la voix de son secrétaire général, M. Jean Menin, la C.G.C. a, en tout cas, exprimé sa satisfaction, même si ce « pacte » ne parait pas avoir aux yeux des observateurs une grande ampleur. « Nous avons noté un chan-gement de tonalité de la part du gouverne-ment », a déclaré M. Menin, qui a assuré que ce pacte constituait « une réponse concrète et positive » au problème de l'emplo! des cadres Tel n'est pas l'avis de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens (UGICT) C.G.T., dont le secrétaire général, M. Bené Le Guen, a estimé que le dispositif envisageait « la mise en place d'organismes de louage des cadres ». Le problème actuel des cadres, a-t-il ajouté, est de « définir leur rôle » et non de les doter d'un statut spécifique « qui ne pourrait que les couper des autres salariés ».

à l'étranger sera assurée, notam-ment par l'intermédiaire des ser-vices de l'expansion économique à l'étranger et les effectifs du SEFRANE sont augmentés.

● La protection des candidats répondant aux offres d'emploi,

en relevant sensiblement le niveau des sanctions prévues par le code du travail en matière d'offre d'emploi contenant des

a allégations jausses ou suscep-tibles d'induire en erreur » et en modifiant les pratiques de levée de l'anonymat des offres en fa-veur des demandeurs d'emploi.

## Trois objectifs et quinze mesures

Prévenir autant que faire se peut le chômage du personnel d'encadrement ; faciliter son embauche : améliorer le fonctionne-ment du marché de l'emploi du personnel d'encadrement : tels sont les trois objectifs du « pacte national », qui comprend quinze

1) Prévenir le chômage par : • La réalisation d'expériences de bilan professionnel en cours de carrière : les cadres pourront, à partir de l'âge de quarante aus, procéder à un « bilan à micarrière », au cours d'une session spécifique de quelques jours, dans le cadre du congé de formation, avec maintien du salaire.

● L'organisation, au niveau départemental, de rencontres tripartites (administration, chefs d'entreprise et C.G.C.) sur l'em-ploi du personnel d'encadrement, notamment sur le problème du reclassement.

 L'amélioration du contrôle l'emploi, en rendant plus ectives les obligations de effectives les obligations de réembauchage prévues par l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, étendu par l'arrêté du 11 avril 1973 et les conventions collectives. Cet accord stipule que des salariés licencies pour raisons économiques bénéficient, pendant un andune priorité de l'embauche dans l'entreprise dont ils ont été dans l'entreprise dont ils ont été

congedies.

Le maintien en emploi à temps partiel des personnels d'encadrement expérimentés dans les entreprises connaissant des difficultés, maintien complété par une formation facilitant le retour au plein emploi ou la réinsertion dans un autre emploi. 2) Faciliter l'embauche par :

 L'exonération des charges sociales pour les entreprises embauchant des cadres expérimentés : le troisième pacte pour l'emploi a créé une prime d'incitation à l'embauche des deman-deurs d'emploi agés d'au moins quarante-cinq ans, et en chônage depuis au moins un an. Cette prime est de 8 000 francs. Elle sera transformée en une exonération, pendant un sn. de

## INDEMNISATION PROLONGÉE POUR CERTAINS CHOMEURS

Les chômeurs âgés qui arrivent en fin de droit à indemnisation à l'âge de soixante et un ans et huit mois continueront — à partir du le janvier 1981 — à percevoir cette allocation jusqu'à soixante-cinq ans, annonce l'UNEDIC, organisme peritaire de gestion de l'assurance chômage, à la suite d'un accord intervenu le 21 janvier entre les représentants des syndicats et du CNPF. Cette mesure concerne CNPF. Cette mesure concerne seulement quelques centaines de personnes, dont des femmes seu-les, des anciens détenus, des expatriés, etc., qui ne peuvent reirouver un emploi.

Par ailleurs, le problème des chômeurs arrivés en fin de droit avant leur soixante-deuxième an-née n'est toujours pas réglé. Une réunion est prévue le 17 février.

Grève à la Sécurité sociale. La fédération nationale des Sècurité sociale, des institutions sociales et de la Mutualité agricole appelle les 250 000 salariés de ce secteur à faire grève le 13 février pour obtenir notamment « la revalorisation des salaires, 500 francs mensuels pour tous dans l'attente de négociations salariales, le remboursement réel des frais de transport ».

(Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture) en révisant certaines conventions.

Le renforcement de l'action du SEFRANE (Service pour l'emploi des Français à l'étranger), qui traite actuellement trois mille offres d'emploi sur les dix mille offres d'emploi sur les des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture) en révisant certaines conventions. employés et cadres C.G.T. de la

50 % des cotisations patronales de sécurité sociale. Le coût de l'exonération sera de l'ordre de 13 600 francs pour un salaire annuel de 96 000 francs. Cette mesure sera applicable pendant deux ans

 L'insertion, en entreprise, par des stages de mise à niveau, s'apparentant à ceux organisés par l'ANPE. : des employeurs disposant d'offres non pourvues participeront à la sélection d'un cadre, lequel recevra une formation comp.émentaire déterminée avec l'employeur pour lui permettre d'accèder à l'emploi offert. Trois cents mises à niveau sont prévues chaque année, financées par le fonds de la formation professionnelle.

• Des bourses individuelles de o Des bourses individueles de formation pour des cadres en difficulté particulière d'emploi : elles seront attribuées, à l'initiative de l'AN.P.E. et de l'APEC, par le directeur régional du travail et de l'emploi. Cinq cents bourses de formation de trois mois cont préputes absents années en préputes de l'emploi. prévues chaque ann dant deux ans. Le coût s'élèvera à 15 millions de francs pour les frais de formation et à 10 millions de france pour la rémunération des staglaires. Cette opération sera financée par le Fonds natio-nal de l'emploi.

nal de l'emploi.

L'incitation à l'embauche de chercheurs par les petites et moyennes entreprises : les entreprises, dont les projets répondent aux priorités fixées par l'ANVAR (Agence nationale de valorisation de la recherche), bénéficieront, pour l'embauche de leurs chercheurs, de contrats emploi-formation de « qualification » pouvant atteindre mille deux cents heures, soit 26 660 F. Cinq cents chercheurs seront embauchés chercheurs seront embauchés chaque année au titre de ce pro-gramme, qui sera finance à l'inté-rieur de l'enveloppe globale des contrats emploi-formation.

• Le recrutement de cent cinquante agents ayant une expérience d'entreprise (prospecteurs-placiers) par l'ANPE.

● La diffusion des offres d'emploi de contractuels dans la fonction publique : une circulaire du premier ministre aux ministères chargés des recrutements rappellera l'obligation de recourir aux services de l'AN.P.E. et de l'APEC.

l'APEC.

• Le recrutement et la formation de mille informaticiens, en liaison avec l'agence de l'informatique : cinq cents contrats emploi-formation pour des jeunes demandeurs d'emploi, âgés de moins de vingt-six aus : cinq cents embauches, suivis d'une formation, de cadres au chômage ayant une expérience d'entreprise. Ce programme, en cours depuis octobre 1980 (quatre cents embauches ont été réalisées à ce jour), est financé par les pouvoirs publics dans la limite de sept cents heures de formation. heures de formation.

● La création, par les cadres demandeurs d'emploi, d'organismes de prestation de services, notamment en matière de gestion notamment en matière de gestion du personnel : il s'agit d'encou-rager ce type de création, en s'inspirant de l'expérience, en matière fiscale, des centres de gestion agréés.

3) Améliorer le fonctionnement du marché de l'emploi par :

Une plus grande coordina-tion entre les services de l'ANPE. de l'APEC et de l'APECITA (Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture) en révisant cer-taines conventions

UNE DIZAINE DE CADRES ONT ÉTÉ SÉQUESTRÉS, MARDI **AUX PAPETERIES DE RUYSSCHER** (De notre correspondant.)

Lille. — Aux papeteries de Ruysscher, à Maresquel, dans le Pas-de-Calais, le directeur, Pas-de-Calais, le directeur, M. Pizzorno, et neuf cadres ont été séquestrés dans les bureaux administratifs, toute la journée du mardi 10 févrire et une partie de la nuit, par le personnel ouvrier qui, à l'appel de l'intersyndicale C.G.T. C.F.D.T., F.O., a décienché un mouvement de grève pour protester contre le licenciement de quarante-huit personnes. Des lettres de licenciement ont éte brûlées dans la cour de l'usine

de l'usine Depuis l'annonce des licencie ments au mois de novembre der-nier, les syndicats ont multiplié les démarches et les actions pour tenter de s'opposer à cette sup-pression d'emplois qu'ils estiment injustifiée. Ils mettent notam-ment en cause la compétence des

Ls papeterie de Ruysscher, filiale des papeteries de Belgique, ocupé en ce moment cinq cent soixante personnes : impiantée depuis plus d'un siècle dans ce secteur rural entre Montreuilsuc-Mer et Hesdin, elle a vu croître régulièrement ses effec-tifs. Les premières difficultés apparurent en 1975 et provoquèrent quatre-vingt-cinq licencie-

La direction justifie sa déci-sion par la concurrence de plus en plus sévère que pratiquent les pays nordiques sur le marché du papier. GEORGES SUEUR.

● Le Mans : séquestration d'un directeur. — Le directeur de la fabrique de matériel ferroviaire et aéronautique Carel et Fouché. au Mans, qui était retenu, mardi 10 février, dans les locaux de son entreprise par son personnel en grève, a pu sortir le même jour vers 23 heures. Les forces de police, qui avaient pris position devant l'usine n'ont pas eu à intervenir et se sont retirées, sans incident, après le départ du direcDANS LE MÉTRO PARISIEN

## Trafic très perturbé le 12 février Polémique sur les causes de l'accident à la station Nation

Le trafic du métro parisien sera considérablement perturbé jeudi 12 février. Les syndicats C.G.T., C.F.D.T. et autonomes, qui recueillent 85 % des voix lors des élections professionnelles chez les conducteurs de train, ont donné une consigne de grève de 24 heures mettant en cause, après les accidents récents aux stations Auber et Nation, le système de securité appliqué par

mot d'orare aux réseaux d'auto-bus, qui seront donc moins tou-chés que les rames du métro. Ce mercredi matin 11 février, le tra-fic est très réduit sur la ligne nu-méro 2 (Nation-Porte Dauphine) où ne circulent que deux rames sur dix-sept. sur dix-sept.
Les conducteurs de train qui

Les condicieurs de train qui y sont affectés demandent, en effet, que les aiguillages de la station Nation soient manœuvrés manuellement. La direction de la R.A.T.P. s'y refuse, affirmant que cela mettrait en cause la sécurité du beffe

cela mettrait en cause la sécurité du trafic.

La polémique continue en effet sur les causes de l'accident du 6 février Après les essais effectués dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 à la station Nation en présence des experts judiciaires, de représentants du ministère des transports et de délégués syndicaux, la direction de la R.A.T.P. a acquis la certitude que, si des raisons techniques étaient effectivement à l'origine d'un mauvais tonctionnement de l'aiguillage les systèmes de sécul'aiguillage les systèmes de sécu-rité avalent, eux, bien fonc-tionné. Elle en déduit donc que a dans l'état actuel de l'enquête, le déroulement de cet accident ne s'explique que si le signal de pro-tection a éte franchi au « rouge » par le train tamponneur»; ce

qui veut donc dire qu'il y aurait eu une erreur du conducteur. La C.G.T conteste cette inter-prétation. Elle explique que le fait que lors de ces essais ce feu se soit toujour mis au « rouge » quand il le devait ne prouve pas que ce fut le cas le 6 février au soir. De plus, elle souligne que

le conducteur étant maintenant le seul agent de la Régie présent dans les rames, la sécurité ne dans les rames, la sécurité ne peut être parfaitement assurée. C'est donc tout le système de sécurité qu'elle met en cause, affirmant que a le sentiment d'insécurité pour le personnel et les usagers atteint un niveau intolérable. Aussi, comme la CFDT, elle va profiter de la grève de jeudi pour s'adresser aux utillisateurs du métro.

Au cours d'une conférence de presse réunie le 10 février, la C.G.T. a toutcfoir rappelé qu'elle mettait en tête de ses revendica-tions la levée des sanctions prises par la direction de la Régie à l'exempte du membre de par l'ericontre du membre du per-sonnel et particulièrement celles qui frappent ses militants — qui sont aussi des membres du parti communiste — de l'atelier de Championnet.

Championnet.

La CFD.T. a vivemen tréagi aux explications de la direction de la Règie : « Accuser le conducteur alors qu'il n'a pu encore donner un témoignage précis, cela frise la diffamation ». Ce syndicat affirme : « La reconstitution de l'accident et les premières analyses de la technique ne permettent pas de considérer que celle-ci n'ail nas flanché au moment de n'ait pas flanché au moment de l'accident. »

 Retard aux prud'hommes.
 Au cours d'une assemblée tenue le 6 février, le conseil de prud'hommes de Longjumeau (Essonne) a décidé de suspendre les audiences pour trois semaines, faute de personnel.

# Pour ceux qui veulent vraiment apprendre une langue.

La Charte Berlitz est une charte de formation en langues. Cette charte, tous les centres Berlitz l'ont signée et s'engagent à la respecter. Pour tous ceux qui veulent vraiment apprendre une

langue, c'est une assurance de qualité et d'efficacité que vous présente Berlitz: l'assurance d'une expérience acquise dans le monde entier, l'efficacité d'une méthode aux résultats prouvés et de formules de cours adaptées à chaque situation. Si vous recherchez une formation de haut niveau, si, pour vous, votre entreprise ou votre carrière, vous voulez vraiment apprendre une langue, vous choisirez Berlitz.

Appelez dès aujourd'hui le centre Berlitz le plus proche. Paris. Champs-Elysées 720.41.60 - Nation 371.11.34 - Opéra 742.13.39 - Panthéon 633.98.77 - Rue de la Paix 261.64.34 - Saint-Augustin 522.22.23

Victor-Hugo 500.34.38. Région Parisienne. Boulogne 609.15.10 - La Défense 773.68.16 - Saim-Germain-en-Laye 973.75.00 - Versailles 950.08.70.

Marseille 33.00.72 - Nice 85.59.35 - Strasbourg 32.73.30 - Toulouse 62.32.97.

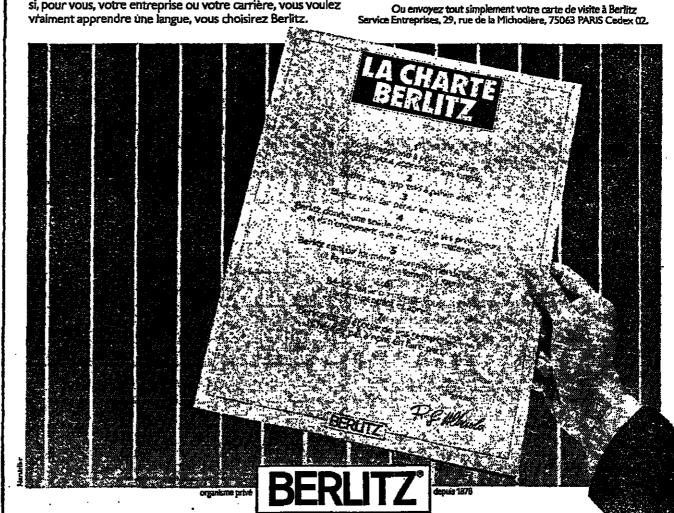

De notre correspondant

du N.C.B.

Galles, l'Ecosse et le Nord-Est seront

les plus affectés par le programme

La décision du N.C.B. a immédia-

tement provoqué une vigoureuse

(NUM), qui va se réugir d'urgence

pour mettre au point un programme

d'actions contre les mesures annon-

cées. La menace de fermeture de

nouveaux puits, s'ajoutant aux huit

rangs de l'exécutif. lusqu'à présent

divisé, et où les éléments modérés

conduits par le président sortant,

M. Gormley, disposalent d'une légère majorité suf la gauche, représentée

par M. Scargill, leader des mineurs

du Yorkshire, particulièrement mili-

tant. M. Scargill a déclaré:

que - le programme visant à réduire

de 10 millions de tonnes la capacité

de production de charbon, alors que la

Grande-Bretagne en importe 80 mil-

lions de tonnes par an et que les pays

européens concurrents subvention-

nent largement leurs charbonnages

Il a notamment laissé entendre que,

en cas d'échec des négociations avec

la direction des charbonnages natio

naliséa, les mineurs auraient à se

"exécutif du syndicat ae trouvent

dans une situation difficile vis-à-vis

de M. Scargill, son rival et succes

seur probable (M. Gormley prend sa retralte dans dix-huit mois); il ne

peut donc se permettre d'être en

Lr : leaders syndicalistes, dans (eur

majorité, pensent que la décision du

N.C.B. a été. en fait, inspirée direc-

tement par Mmø Thatcher, quì, selon eux, recherche une épreuve de force

décisive avec le syndicat. Si les fer-

metures s'accomplissent sans réac-

tion, disent-ils, le gouvernement aura démontré la faiblesse de l'organi-

sation syndicale. Si les mineurs

obligé soit de continuer à subven-

tionner les charbonnages pendant

toute la durée de la récession.

soit de risquer un affrontement

Aux Communes, Mme Thatcher a

indiqué que le gouvernement se

tenaît à l'écart d'une négociation

concernant exclusivement le N.C.B.

et les syndicats, mais n'a pas exchi

la possibilité d'un débat d'urgença.

Plusieurs membres de l'opposition

travaliliste suggèrent déjà une réduc-

tion sensible des importations. Sir

Perek Ezra, président du N.C.B.,

a indiqué au syndicat que l'industrie

devait tenir compte de l'état de

l'offre et de la demande. Il s ajouté

que les stocks de charbon attel-

gnalent un nouveau record de

37 millions de tonnes et que le N.C.B.

na pouvait encore augmenter cette

« montagne » de charbon. Etant donné

çır'il seralt extrêmement difficile d'augmenter les prix, même en tenant

compte de l'inflation, le N.C.B. n'a

pas d'autre choix, a-t-il dit, que de

réduire sa capacité de production.

HENRI PIERRE

quences imprévisibles.

- Mme Thatcher nove jette le gant.. Il sera ramassé. » Quant à M. Gorm-ley, il a qualifié de « folia économi-

du syndicet des mineurs

Londres. — La menace d'une puits plus rentables. Le Pays de grève des minears, écartée à l'automne de 1980, a resurgi après l'annonce, mardi 10 février, par le Bureau national des charbonnages (N.C.B.), de nouvelles fermetures de puits. Le syndicat des mineurs a en effet décidé de se réunir immédiatement pour mettre au point un programme d'actions contre ces mesures.

contraction visant à réduire de 10.000 tonnes par an la capacité de production, le N.C.B. envisage de termer entre trente et cinquante puits. Cette fermeture étalée sur une période de deux à cinq ans, a rentables pour se concentrer sur l'exploitation de pults hautement mécanisés. Confirmant les craintes des syndicats, N.C.B. a ajouté que vingt à trente mille emplois seraient perdus à la suita de cette réorganisation, soulignant, capendant, que le nombre des licenclements serait réduit étant donnés les départs à la retraite voiontaires et le transfert de mineurs travaillant dans des gisements en voie d'épulsement vers des

En Belgique

#### LE PATRONAT ACCEPTE DE NÉGOCIER UN ACCORD SALARIAL INTERPROFESSIONNEL

(De notre correspondant.)

Bruxelles. - Pour tenter de sauver la paix sociale, mais avec beaucoup de réticences, le patro-nat a accepté le mardi 10 février, après de longues hésitations, de négocier un accord interprofessionnel sur les salaires avec les syndicats. Les discussions devront shoutir avant is fin de la semain si l'on veut éviter l'application à partir du 15 février, de la lo sur le blocage des salaires votée au Parlement la semaine der-

C'est en effet après l'èchec des précédentes tentatives de concertation que le gouvernement avait fait adopter cette loi qui ne satisfait ni le patronat ni les syndicats. Depuis plusieurs semaines déià des mouvement sociaux imtout le pays contre ces mesures

Les syndicats proposent an pa tronat de prolonger de douze mois les conventions collectives qui viennent à échéance (ce qui garantirait la paix sociale pendant deux ans), d'augmenter le SMIG de 8 % en deux étapes (5 % le 1 avril 1981 et 3 % le 1 janvier 1982), de réduire les beures de travail. Il est cependant évident que la Fédération des entreprises de Beigique (FEB) ne pourra epter ces revendications telle quelles - d'autant moins qu'elle estime que le plan de redres-sement du gouvernement est déjà insuffisant. — P. de V.

— (Publicité)

RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

AVIS D'APPEL D'OFFRES

POUR UN PROGRAMME D'HYDRAULIQUE

VILLAGEOISE

par l'Agence pour le Développement international (USAID)

Le Ministère des Travaux Publica, des Mines, de l'Energie et des Ressources hydrauliques (Direction de l'Hydraulique et de l'Energie) lance un Appel d'Offres pour les travaux suivants :

OBJET: Exècution en un seul lot de 535 forages, par la méthode de foration du « Marteau-fond-de-trou », dont 400 (environ) seront équipés de pompes à pled.

LIEU D'EXECUTION: Les travaux seront exécutés dans les Régions des SAVANES, de la KARA, des PLATEAUX et CENTRALE. DELAI D'EXECUTION: Vingt mois de travaux effectifs (inter-tion de deux mois pendant la salson des pluies).

La participation à la consurrênce est ouverte à toute personne

La participation à la concurrence est ouverte a toute personne physique et morale.

Les soumissionnaires sont engagés par leur offre pour un délai de quatre-vingt-dux jours (30).

Les soumissions devrout parvenir par pli recommandé avec accusé de récaption ou être remises contre récèpissé à :

M. le Président de la Commission Consultative des Marchés Présidence de la Edpublique - LOME (Togo) au plus tard le 23 mars 1981 à 17 heures locales.

OUVERTURE DES SOUMISSIONS: Elle aura lieu en séance publique à una date qui esta communiquée ultérieurement.

Dans le cas où la soumission est envoyée par pui recommandé, le soumissionnaire est tenu de communiquer par vole télégraphique ou télez à M. le Président de la Commission Consultative des Marchés les références de l'envoi (date et numéro).

Les exemplaires des Gosgiers d'Appel d'Offres pourront être

Les exemplaires des dossiers d'Appel d'Offres pourront être consultés et retirés :

— à la Direction de l'Eydranlique et de l'Energie, (LOME (Togo),

— a la Direction de l'Aymentague de Art d'Ambiere. B.P. 6009. 45060 Oriéans Cedez (France). contre remise d'un chèque de 9000 P C.F.A. ou 400 3 U.S. établi sa nom du Bureau de Recherches Géologiques et Minières.

## FAITS ET CHIFFRES

**Affaires** 

● Eastern Braniff: pas de fusion. — Les conversations enga-gées à la fun de l'année dernière par deux transporteurs améri-cains, Eastern Airlines et Braniff International, visant à leur even-tuelle fusion (le Monde du 18 dé-cembre, 1980) ont été internomcembre 1980), ont été interrom-pues dans le courant de la semaine dernière. Il devenait ciair que Branifi ne souhaitait plus ce rapprochement, depuis l'annonce rapprochement, depins l'amonde par le nouveau président de la compagnie, M. John Casey — nommé au début de l'année en rempiacement de M. Harding Lawrence — d'un plan de redressement excluant toute fusion avec un autre transporteur. — (A.F.P.)

Agriculture M. Christian Cardon a été nommé directeur de cabinet de M. Pierre Mehaignerie, ministre de l'agriculture, en remplacement de M. Jean-François Carrez, nomde M Jean-François Carrez, nommé directeur des forêts. M Christian Cardon, âgé de trente-sept ans, conseiller référendaire à la Cour des comptes, était jusqu'alors directeur adjoint du cabinet. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, ancien élève de l'Ecole nationale d'administration, il avait été, de 1974 à 1976, chargé de mission au secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique eu ropéenne. Il entre en 1976 au cabinet de M. Mehaignerie, alors secrétaire d'Etat. Il y reste secrétaire d'État. Il y reste — lorsque ce dernier devient mi-nistre — comme chargé de mis-sion, pais directeur adjoint de cabinet.

# En fait, ayant jusqu'à présent cau-tionné la politique du N.C.B., M. Gormley et la majorité modérée de l'exécutif du syndiger

#### LA COURONNE ISLANDAISE EST DÉVALUÉE

De notre correspondant.)

Reykjavík. — Le cours de la couronne islandaise sera désormais déterminé par rapport à un panier de monnaies et non plus par rapport au dollar, dont les fluctuations trop vives sont un facteur de déséquilibre pour les échanges économiques du pays. La Banque centrale islandaise a assorti cette décision d'une dévaluation de 3.69 % de la couronne islandaise, dont le cours a accroché » à ceiui du dollar avait proché s à ceiui du dollar avait pro-gressé en un mois d'environ 8 % par rapport eux autres monnale européennes.

Le gouvernement islandais avait décidé le 1<sup>se</sup> janvier de ne plus laisser flotter la couronne. La dépréciation continue et « douce » de la couronne avait permis pen-dant plusieurs années de digérer une inflation supérieure à 50 %; mais la forte remontée du doller a porté un coup sérieux à la compétitivité des produits islan-dais sur le marché européen.

Cette dévaluation de 3.69 % de la couronne pour être technique, n'en vient pas moins à propos pour trouver une solution à la grève des chalutiers qui paralyse actuellement l'industrie de la actuellement l'industrie de la pêche elle permet en effet de relever d'autant en monnaie islandaise les cours du poisson.

#### BAISSE DE L'OR FERMETÉ DU DOLLAR

L'or a reperdu, mercredi matin 11 février, sur le marché international les gains enregistrés pendant les deux premiers jours de la semaine. Son cours a été coté par opposition 565 dollars l'once de 31,183 grammes (contre 519,5 dollars mardi après-midi). Les taux de l'eurodollar se raffermissant (171/8% à 171/4% pour l'échèance a six mois), le dollar a évolué en hausse pendant la matinée. Il valait aux alentours de midi 4,95 F à Paris et 2,1470 DM à Francfort, le mort allegend de la constant de mark allegend de la constant de mark allemand se tenant légèrement au-dessus de son « plancher » an sein du S.M.E. (Système monétaire euro-pèen).

#### Automobile

• Le secrétaire américain aux transports a demande le report pour un an de la réglementation obligeant les constructeurs automobiles à introduire dans leurs véhicules un coussin d'air se gonflant automatiquement pour protèger les passagers en cas de collision Cette réglementation decollision Cette réglementation de-vait entrer en vigueur pour les modèles de grosse cylindrée de l'année 82 (mis sur le marché le 1= octobre 81) et être étendue à l'ensemble des véhicules en 1984. La suppression de cette régle-mentation permettrait à l'indus-tre d'iconomier de 200 à 600 mil trie d'économiser de 300 à 600 millions de dollars en trois ans.

#### Communication

• Succès de Télétel au Brésil. - Un consortium français com-pose des sociétés Matra, Steria et C.I.I.-Honeywell-Bull a obtenu un contrat de 10 millions de francs pour la réalisation d'un rancs pour la realisation d'un réseau expérimental de vidéo-texte à Sao-Paulo. au Brésil. Une première livraison de 1500 ter-minaux est prévue. Le système français — Télétel — était en compétition avec les systèmes britanniques (Prestel) et cana-

britanniques (Prestel) et cana-dien (Telidon).

Le gouvernement canadien a,
par ailleurs, décidé d'investir
27,5 millions de dollars canadiens
pour aider à la commercialisa-tion de Telidon au cours des
deux prochaines années. Cette
subvention devrait permettre, se-lon le ministre canadien des
communications, d'abaisser des
deux tiers le prix du terminal deux tiers le prix du terminal Telidon, qui est actuellement de 1500 dollars canadiens.

#### Démographie

● Une conférence mondiale de la population en France en 1984?
La commission de la population du Conseil économique et social des Nations unies, qui vient de se réunir à New-York, a proposé qu'une conférence mondiale de la population se tienne en 1984. La population se tienne en 1984 : la France pourrait être choisie comme pays d'accueil.

## Energie

Reprise des achats américains de pétrole sur le marché libre. Le gouvernement Reagan a décide la reprise des achats directs de brut sur le marché libre au rythme de 20000 barils par jour, pour alimenter le stock par jour, pour alimenter le stock stratégique. La constitution d'un tel stock, de 1 milliard de barlis conservés dans les mines de sel du Texas et de Louisiane, avait été de ci dée en 1975 par le Congrès, Jusqu'à présent, le stock stratégique ne dispose que de 115 millions de barlis (16 millions de tonnes). Plusieurs pays productions de tonnes). Plusieurs pays productions de tonnes). de tonnes). Plusieurs pays producteurs, et notamment l'Arabie Saoudite, se sont montres hostiles à la constitution par les Etats-Unis d'une telle réserve. — (AFP.)

■ Reprise des néaociations Meprise des négociations américano-algériennes sur le prix du gaz. — Le département américain de l'ênergie a annoncé le 9 février que les négociations sur le prix du gaz avec l'Algérie reprendraient les 17 et 18 février reprendraient les 18 février reprendraient les 19 et 19 et 18 février reprendraient les 19 et 18 prochains. Lors de la précédente rencontre. le 36 janvier. on s'était orienté vers un accord intérimaire oriente vers un accord intérimaire valable pour un an avec un prix de base fob Algérie de 4 dollars par million de B.T.U., affecté d'une formule d'indexation sur laquelle les deux parties n'avaient pu se mettre d'accord. La société El Paso, destinataire du gaz naturel algérien, a précisé le 8 février que la suspension des livraisons de puis dix mois lui coûtet de puis dix mois lui cottait 7 millions de dollars par mois. L'échec des nègociations entrai-nerait pour El Paso une perte de 875 millions de dollars.

## Secial

● Chômage partiel chez Innocenti. — Le constructeur automo-bile italien a mis pius de la moitié de son personnel (1250 personnes sur 2460) en chômage partiel pour quatre semaines afin de résorber les stocks. — (A.F.P.)

● La direction Talbot Motors filiale britannique du groupe automobile français Peugeot S.A., a annoncé, mercredi 11 février, sa décision de fermer son usine de Linwood, en Ecosse, à la fin de l'année. La production de cette

## LE MARCHÉ INTERBANCAIRE DES DEVISES

| l                                                | COURS DU                                 | KORUR U                                    | N MOIS                       | j peux                                           | MOIS                                       | i six                                              | MOIS                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| }                                                | + 025 +                                  | beut Rep. +                                | 00 Bép. —                    | Rep. + o                                         | Dép. —                                     | Rep. + o                                           | r Dèp. —                               |
| 8 EU<br>5 can<br>Yen (109).                      | 4,1350 4,1                               | 550 - 25<br>410 - 25<br>310 + 4            |                              | 500<br>470<br>+ 85                               | - 463<br>- 430<br>+ 115                    | -1139<br>- 929<br>+ 460                            | 1830<br>800<br>+- 486                  |
| DM<br>Florin<br>FB. (100).<br>F.S.<br>L. (1600). | 2,1230 2,1<br>14,3600 14,3<br>2,5360 2,3 | 265 + 2<br>840 - 17<br>410 + 8<br>739 - 27 | 0 - 80<br>0 + 105<br>0 - 215 | + 28<br>+ 48<br>- 410<br>+ 163<br>- 560<br>- 575 | + 40<br>+ 68<br>240<br>+ 200<br>480<br>469 | + 215<br>+ 248<br>- 560<br>+ 640<br>-1525<br>- 448 | + 280<br>+ 318<br>- 88<br>+ 730<br>145 |

## TAILY DES FURO-MONNAIRS

|                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 0110-111011                                                        | IAWIFA                                                                                          |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| DM 8 2/4<br>\$ BU 4 5/8<br>Florin 9<br>F.B. (100) 10 1/2<br>\$ S 3 5/8<br>L. (1 000) 14 3/4<br>2 14<br>\$ Ft. franc. 10 5/8 | 3 1/8   9 2/4<br>4 7/8   17 1/8<br>9 1/4   18<br>11 1/2   12<br>4 1/8   5 3/4<br>16 1/4   16 1/4<br>14 3/4   13 7/8<br>10 7/8   18 1/4 | 17 3/8   16 3 /16<br>9 5/8   9<br>12 3/4   12 1/4<br>6 1/8   6 1/8 | 18 3/16 18<br>17 16 7/8<br>9 1/2 9 1/4<br>13 2 1/2<br>6 3/4 6 1/2<br>18 1/4 18<br>16 1/8 11 5/8 | 10 1/4<br>17 1/4<br>19<br>13 1/4<br>7<br>19 1/2<br>13 1/4<br>11 7/8 |

Nous donnons ci-dessus les cours pratiqués sur le marché interbancair devises tels qu'ils étalent indiqués en fin de matinée par une grand aque de la piace.

## **AFFAIRES**

unité, qui emploie quatre mille huit cents personnes, cessera des

Dans un communiqué, la firme indique qu'elle entend désormais concentrer ses activités en Grande-Bretagne, dans la région des Midlands, et notamment de Coventry, où elle dispose de plusieurs un ités, dans lesquelles seront effectués des investissements importants.

Cette décision de fermeture a

Cette décision de fermeture a été annoncée, il faut le noter, le suriendemain des entretiens qu'ont eus les dirigeants du groupe automobile français avec des représentants du gouverne-ment britannique sur l'avenir de Talbot Motors.

 Pas de cotisation des tonctionnaires pour les chômeurs — Le secrétariat d'Etat à la fonc-

tion publique a indiqué mardi 10 février dans la soirée, que les

informations selon lesquelles une

Cette mise au point qui confir-me celle du ministre du travail

(le Monde du 11 février), fait suite à la publication par les fédérations C.G.T. du secteur

public d'un communique qui annonçait le prélèvement, après l'élection présidentielle, d'une cotisation de 0.84 % sur les trai-

tements des fonctionnaires pour aider au financement de l'indem-

Il semblerait que les prises de position citées par la C.G.T. figurèrent dans les notes prèperées par des services ministériels lors de l'élaboration du huitlème Plan. Si aucune décision de principe n'est prise, l'idée, elle, trotte bien dans l'esprit de certains responsables tant politiques due patronaux.

• Ford et General Motors sont

prêts à proposer à leurs salariés un plan de parlage des bénéfices, si ceux-ci acceptent des conces-sions sur les salaires, ont déclaré, séparément, le 10 février, les pré-sidents des deux groupes. Ford et G.M. estiment, en effet, que les concessions obtenues en Charles

concessions obtenues par Chrysler donnent à celui-ci un avantage concurrentiel insupportable à terme, et souhaitent l'ouverture

nisation du chômage.

que patronaux.

la fin juin.

ments importants.

fondement a.

des associations de commercants

LUTTER CONTRE L'ISOLEMENT

Le commerce de détail serait-il abandonné à un triste sort dans la conjoncture ac tu elle? Les adhérents de la Fédération des associations de commerçants (FAC), qui tenalent à Versailles leur 24" congrès, les 9 et 10 février, en sont tout à fait persuadés. Le président de la FAC, M. Jean-Marie Calmels, tire même argument des silences du VIII" plan, pour démontrer l'oubil dont est victime le commerce indépendant. Cependant, a-t-il précisé, si la FAC est décidée à faire entendre sa voix elle le fera « sans récourir à des pratiques corporatistes et désuètes, volentes et inefficaces », mais en accentuant son indispensable coaccentuant son indispensable co-

informations selon lesquelles une « contribution de solidarité » serait imposée aux fonctionnaires
pour assurer le financement du
chômage et que toutes les promotions dans la fonction publique seralent bloquées pendant
deux ans sont « dénuées de tout
fondement». hésion. La nécessité des regroupements. pour échapper aux méfaits de l'isolement, a au demeurant, été l'un des thèmes de ce congrès. M. Maurice Charretier, minis-tre du commerce et de l'artisanat,

a La liberté des priz suppose que la concurrence soit ouverte, loyale et responsable, c'est par elle que les entreprises commer-ciales retrouvent la maitrise de leurs décisions économiques », a indique M. Charretier. Le ministre a rappele les moyens mis en œuvre pour le commerce et l'artisanat, et affirmé qu'en 1980 il avait réduit de 15 000 mètres carrés les autorisations d'implantares les autorisations d'implanta-tion de grandes surfaces. Rappel nécessaire, car ce problème des grandes surfaces demeure, cela s'est vu au cours des différents

● La Société des centres commerciaux (S.C.C.) a réalisé en 1980, un chiffre d'affaires de 8.3 milliards de francs, soit une progression de 13.7 % depuis es création en 1969, la S.C.C a réalisé treize centres commercianz, dont Vélizy-2, Parly-2, Rosny-2, de négociations sur ce point avant Lyon-la-Part-Dieu, etc., représen-l'expiration des contrats en tant 800 000 m2, 1 400 magasins et vigueur, en 1982.

# Au congrès de la Fédération

s'est employé à rassurer les congressistes au cours de la sol-rée de clôture, comme l'avait fait auparavant M. Blanc, directeur généra! à la concurrence, repré-sentant M. Monory, ministre de l'économie l'économie.

debats, une pomme de discorde pour les détaillants.

43,50

 $(\overline{\mathcal{A}}, \overline{\mathcal{A}}, \overline{\mathcal{A}},$ 

7.7

F 02.13

LES MARCHÉS

:::::

U HE MES SOC

n. . . . ye

inability of the part of the first

4. ....

J 4 15 10

An er organ

Lange Sea year og S.J.S.

Take the state of the state of

And the second of the Second of

9 (17 8) (287) 2 (**河町県大阪**駅

Service Service

 $\mathbf{r}(\mathbf{w},\mathbf{r},\mathbf{r},\mathbf{r}) = \mathbf{r}(\mathbf{r}_{\mathbf{r},\mathbf{r}}^{\mathsf{opt}}(\mathbf{r},\mathbf{r}))$ 

Le 18 février, dans les vitrines

Le macaron ovale et sieu portant ces mots « Charte du veau. Qualité conforme à la loi » apparaîtra officiellement dans les vitrines ou sur les portes le 18 février, en même temps que la charte du veau entrera en application. Cette charte qui engage individuellement les éleveurs, les producteurs d'aliments, les vétérinaires les abatteurs, les grossistes et le commerçants, a été publiée le voctobre 'èmler à la suite du boycottage par les consommateurs protestant contre la présence d'hormones dans la viande. Le texte prévoit un renforcement des contré es une

UN MAGARON BLEU POUR LE VEAU SANS HORMONES identification de la provenance de la viande et des sanctions en cas d'infraction.

Edité par Interbey (Association nationale interprofession-nelle de bétail et des viandes) et par IFAA intersyndicale des fabricants d'alimentation d'allaitement), ce macaron comporte un numéro d'agrément que chaque boucher chaque rayon boucherie de grande surface, chaque éleveur devra demander pour obtenir le panonceau. Environ 40 % des trente-six mille boucheries et près des deux tiers des cinquante mille éleveurs de veaux auraient déjà fait cette demande.

## AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

#### SELECTION VALEURS FRANÇAISES SICAY

Le conseil d'administration s'est réuni le 5 février 1981 pour examiner les comptes arrêtés au 31 décambre 1980.

Les revenus de cet exarcice de douze mois permettent de distribuer un dividande global légérement supérieur à celui du premier exarcice qui portait sur quinze mois. Il sers proposé à l'assemblée générale de distribuer un dividende net de 7.50 francs par action plus 1,52 franc d'avoir fiscal contre 7,30 francs et 1,67 franc d'avoir fiscal.

fiscal.

En 1980, Sélection Valeurs Fran-caless 2 recueilli environ 30 millions d: capitaux nouveaux, son actif est passé de 239 millions à près de 330 millions et la valeur liquidative de son action a progressé de 14,7 %. dividande distribué en cours d'an-née compris.

#### SOCIÉTÉ LYONNAISE DE DÉPOTS ET DE CRÉDIT INDUSTRIEL

En application de la loi du 24 octobre 1980, le conseil d'administration de la Société Lyonnaise, dans es séance du 5 février 1981, a décidé de soumettre, à l'approbation de l'assemblée générale extraordinaire du 14 mai prochain, un projet de distribution d'actions gratuites au personnei de la Société Lyonnaise et de crédit, Banque Marin et Gisnola de Crédit, Banque Marin et Gisnola Société Nouvelle, Etablissementa Laviolette. Comptoir Financier Morel Vuillez.

Morel Vuillez.

Cetts disposition concerne quatra
mile sainties.

A cet effet, il sera proposé une
augmentation de capital de 3 %
par la création de 61 500 actions
d'une valeur golbale de 12 millions
de franca, leur réparition s'effectuant à l'intérieur d'un écart marimum de 1 à 3 par référence au
saisire perçu et à l'ancienneté.

#### INDE. FINANCEMENT DU COMPLEXE ALUMINE-ALUMINIUM D'ORISSA

Dans le cadre des accòrds intervenus entre les gouvernements (rancais et indien pour la résisation du complexe d'alumine/aluminium d'Orissa. aves la collaboration technique d'Aiuminium Pechiney, un ensemble de crédits gouvernementaux et de crédits à l'expertation est mis à la disposizion du gouvernement indien.

Une première ouverture de crédits à l'expertation de 200 millions de francs français a déjà été signée le 30 janvier 1981 par la Banque Nationale de Paris, la Société Générale, la Banque Française du Commerce Stérieur.

xterieur. Dans qualques semaines, un prêt le 680 millions de dollars U.S.

sers mis à la disposition de la National Aluminium Company, société de droit indien à capitaux publica personable de la capitaux publics, responsable de la réalisatio du projet et de l'établissement de contrats commerciaux avec les fous nisseurs indiens et étrangers. Ce prêt, consenti par un groupe de banques internationales, sera dirigé par la B.A. Asia Limited, la Banque Nationale de Paris, la Société Générale et la State Bank of India, la Banque Nationale de Paris étant mandataire.

Cette opération marque un déve-ioppement significatif des relations entre la France et l'Inde et témoigne de la coopération étroite entre les deux pays.

Asserted to -3-PJ and delice and delice the second 1977 BA 4.5

unnique sur l'avent a te cotisation des love-pour les rhômeurs -ctat d'État à la longque a indique manti-que a indique manti-na selos Aspanies una ser de selidante su-ser la financimient du per le financimient du et que toutes les proent bloquees penace!

to ministre du travil.

s du 11 fevret.

a publication var

c COT du servet. in community of presidentella.

de 154 % sur les l'illes de 154 % sur les l'illes l'authoritaire.

Bandenent de W CLUMEN MATERIA COM POST TOTAL DE CARTA LOS TOTALS DE CONTROL D Es em es anti-MARCH STORY

educine description free comments of the date of the taut. et Grandt Williams Pagament & London Colonia. **編 超級的股** 東京 (1975 民 (2013年) Se 42 STATES

NSOMMATION

<del>Page</del>ttern Professor THE STATE OF THE S

Le 18 fermer, dans - 300 mil

MARON BLEW POUR LE VEAU 1451 - 17-

Tempore di Berlin in alcono Malamenta de las controlores

Commission of the commission o S TO SHOW STORES 

والمتعمد يمامج وي

্ৰিক জিলাকাল্য । ভালত জিলাকাল্য ।

The second of th is seven series and ಲ**್ಲ** ಕ್ಷಮಗಳಿಗಳು

HRI FRANCESES STAY

English and the control of the contr 

The product of the control of the co

Figure State and the state of t

AN CONTRACT OF THE PROPERTY OF

Cachella, Sagar Cachella, Saga

STREET IS SILE !

INDE. FINANCEMENT TO THE SECOND

LES MARCHÉS FINANCIERS

**PARIS** 11 FÉVRIER

Repli de l'or

et des emprunts indexés Dans un marché dont l'activité

reste saible, les valeurs françaises ont été irrégulières. L'indicateur de tendance enregistre une très légère baisse (- 0,07 %). A terme, le nombre des hausses (66) est voisin de ce-lul des baisses (72).

L'attention des investisseurs a encore été retenue par l'évolution de l'or. A Londres, le premier fixing s'inscrit à 505 dollars (contre 519,50 dollars). A Paris, le lingot perd 1 450 F à 88 500 F, et le napoléon 8,90 F à 850 F.

Dans le sillage de l'or, les em-prunts indexés se sont repliés : le - 4,5 % 1973 » perd 3,5 % et le • 7 % 1973 - près de 6 %.

Les propos de M. Chirac ont été bien accueillis à la corbeille. Les opérateurs ont, en particulier, remarqué sa proposition visant à supprimer la taxation des plus-values.

Cela n'a cependant pas été suffi-sant pour réveiller le marché des actions : le volume des transactions y a encore été limité.

Parmi les valeurs en hausse, on note Mumm (+ 6,8 %). Jeumont (+ 5 %). Ciments français (+ 4.1 %). Valeo (+ 3,9 %), Maisons Phênix (+ 3,8 %). Moulinex d'affaires se moute à 135 milliards de yeus (+ 3,4 %), Martell (+ 3,9 %), Alsacienne de supermarché (+ 2,8%), Poliet (+ 2,7%). Pétrole BP (+ 2,4 %), Simco (+ 2,1 %). Les écarts les plus sensibles à la

baisse sont enregistrés sur Essilor (-4,2%), Roussel-Uclaf (-4%), au plus bas de l'année, Marine-Wendel (- 3,9 %), Nobel-Bozel (- 3,7 %), Metal. Nav. Dunkerque (-3,6%), Nord-Est (-2,9%), Crouzet (-2,1%).

Aux étrangères, les mines d'or re-fluent : President Brand perd 7,5 % et Buff-Gold 5,5 %.

#### LA VIE DES SOCIÉTÉS

SAINT-GOBAIN chregistre pour l'exercice 1980 un résultat net consolidé de 880 millions de francs (contre 656 mil-lions). La contribution, dans ce total, de l'activité « informatique » serait d'environ 10 %. La marge brute d'autofinancement serait de l'ordre de 3 milliards de francs. Le volume des ventes s'établit à 43 milliards de francs, en hausse de 20 %. La moitié de cette progression s'explique par l'intégration dans les comptes de C.I.I.-H.B. à partir du second semestre 1980.

tre 1980.

BIC PEN - La filiale américaine du groupe Bic enregistre pour 1980 un béné-fice net après impôt de 12,3 millions de dollars, en hausse de 40 %. Les bénéfices sur les produits d'écriture et les briquets sont en hausse; les pertes sur le rasoir ont fortement diminué, le seuil de rentabilité ayant même été atteint dans ce secteur en l fin d'année.

LAFARGE-COPPEE. - Le chiffre d'affaires consolidé 1980, qui n'inclut ni SEPR, ni Coppée et n'intègre plus Lafarge Emballage, a franchi le cap des 9 milliards de francs, en hausse de 13 %. La crois-sance des bénéfices devrait être voisine de celle atteinte en 1979 (+ 30 %), cela en dépit d'un tassement de l'activité dans cer-tains secteurs en fin d'année.

BIS. — Au cours de l'exercice 1980, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de francs, en hausse de 26 %. La progression du résultat net devrait être de l'ordre de 22 %. OLYMPUS OPTICAL. - Le bénéfice

| (contre 106,48 milliards). | iller 4       | o oc you              |
|----------------------------|---------------|-----------------------|
| INDICES QUOTH              |               |                       |
|                            |               | 10 f <del>évr</del> . |
| Valeurs françaises         | 96,7<br>117.6 | 96,2<br>101.8         |
| C" DES AGENTS DE           |               |                       |

(Buse 100 : 29 déc. 1961) Indice général ...... 107,6 107,2 TAUX DU MARCHÉ MONĖTAIRE Effets privés du 11 fév. . . . . . 10 3/4 COURS DU DOLLAR A TOKYO i dellar (en yens) .... 203,28 | clos

#### **NEW-YORK** Toujours indécis

Un pas en avant, un pas en arrière, Wall Street reste indécise. Mardi, c'est une très légère hausse qu'enregistre le Dow Jones (+ 3,45 point à 948,63). Le voile commence à être levé sur le programme économique du président Reagan. Ainsi, les exonérations fiscales (10 % par an pour les personnes physiques et amortissements accélérés pour les entreprises) devraient avoir un effet rémoactif au 1º innvier 1081

an 1º janvier 1981. Les investisseurs restent toutefois très Les investisseurs restant touterion trees prudents en raison des nouveaux signes de tension qui se manifestent dans le domaine des taux d'intérêt. Ils s'attendaitent à ce que la Citibank suive l'exemple de la Moran Trust et abaisse son taux de base à 19 %. La grande banque américaine n'en a rien fait. Il est vrai que les dernières statistique de cardière à la consenuration avant de la consenuration en cardiè à la consenuration en cardière. tiques du crédit à la consommation mon-trent une nouvelle aggravation de la situa-tion. Le volume des crédits a progressé de 6 % en décembre 1980 (contre + 0,5 % un an phas tôt).

an plus tôt).

Le secteur de l'informatique a été diversement traité, bien qu'on y constate un certain ralentissement de l'activité. Prime Compater, qui a été la valeur la plus active de la séance, perd 4 3/4 à 29 1/4. Honey Well, en revanche, gagne 2 3/8 à 104 et National Semi-Conductor 7/8 à 33 1/4. An total, on dénombre 816 valeurs en baisse et 644 valeurs en hausse. Le volume des transactions reste faible à 40,82 millions de titres.

| VALEURS              | Cours<br>9 liber.  | Cours<br>10 ties. |
|----------------------|--------------------|-------------------|
| Alcon                | BB 1/2             | 85 3/4            |
| A.T.T                | 52 1/2<br>35       | 52 1/2<br>36 1/2  |
| Chese Marbetteo Bank | 483/4              | 47"               |
| De Pont de Herrouss  | 45                 | 46                |
| Essaman Kodak        | 705/8<br>73 1/8    | 727/8<br>727/8    |
| Ford                 | 193/4              | 193/4             |
| General Bactric      |                    | 83 1/8            |
| General Motors       | 31 1/4<br>47 1/2   | 31 AR             |
| Goodynar             | 18 1/8             | 18 1/2            |
| [ LB.M               | 633/6              | 63                |
| LT.T. Kenescott      | 29 1/8<br>24 1/2   | 29 1/8<br>24 3/8  |
| Mobil Oil            | 70 1/2             | 703/4             |
| Pfeer                | 487/8              | 49 1/8            |
| Schlurzberger        | 104 1/2            | 104               |
| Texaco               | 39 1/2  <br>22 7/8 | 40 1/4<br>22 1/2  |
| Union Carbide        | 53 3/4             | 55                |
| U.S. Steel           | 27 3/8             | 277/8             |
| Westinghouse         | 283/4              | 281/2             |

| 1   |                                        |                | _==              |                                |                |                 |                                  |                 |                  |                                            |                   |                         |
|-----|----------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| i   | VALEURS                                | Cours<br>préc. | Damier<br>cours  | VALEURS                        | Cours<br>préc. | Demier          | VALEURS                          | Cours<br>préc.  | Denzier<br>cours |                                            | Emission .        | Rachat                  |
| ı   |                                        |                |                  | l <del> </del>                 | <del></del>    | <del> </del>    | <del> </del>                     | <del>-</del>    | <del>[</del>     | 10/2                                       | Frank             | Deft                    |
| 1   | (LI) Dév. R. Nord<br>Electro-Feranc    |                | 133<br>295       | Racier-For, G.S.P              | 750            | 7<br>I 150      | Am. Petrolina                    |                 | 300              | }                                          | indus j           | l                       |
| ı   | (M) Et. Particio                       |                |                  | Setam                          |                | 98              | Arted                            |                 | 153 50<br>52     |                                            |                   |                         |
| 1   | Fin. Bretzene                          | 81 50          |                  | Sici                           |                | 69 10           | Boo Poo Estanol                  |                 | 83               | ا دا                                       | CAV               |                         |
| ı   | Fin. Incl. Gaz Esure                   | 66B            | 678              | Sondure Autog                  | 138 20         |                 | B. N. Mesique                    | 46 40           |                  | ) J                                        | CAY               |                         |
| ì   | Fir. Sensity Maub<br>Fir. et Mer, Pert | 105<br>89 40   | 103              | Speichins                      | 185            | 177 60          | B. Régi. Internet                | 42200           | 43000            | <b>.</b>                                   | I I               |                         |
| 1   | France (Le)                            |                | 520              | Trailor                        | 125<br>360     | 125<br>355      | Barlow Rand                      |                 |                  | 1º catégorie                               | 9781 22<br>159 47 | 9337 69<br>152 24       |
| :   | Lebon at Co                            | 345            | 359              | View                           | 50.80          |                 | Bell Canada<br>Styroor           |                 | 80.50            | Actions-investiss                          | 160 27            | 153                     |
|     | (NY) Lorder                            | 106 10<br>28   | 108 10<br>28     | ALCILLAND                      | 41             | 41 40           | Bowater                          | 22              | 2170             | Actions affectives .                       | 206 64            | 197 27                  |
| ı   | OPS Parities                           |                | 130              | Ent. Gares Frig                | 171 80<br>291  |                 | British Petroleum                |                 |                  | Aediformi                                  | 245 13            | 234 97                  |
| : } | Paris-Orlibers                         | 108 30         | 116 30           | Mag. Gén. Pacis                | 201            | 295<br>200      | Br. Lambert (G.B.L.)             | 141             | 129              | A.G.F. 5000                                | 196 48            | 187 57                  |
| •   | Part, Fig. Gest, km<br>Placern, Inter  |                | 236<br>106       | Carcle de Monaco               | 78 50          |                 | Calend Holdings Canadian-Pacific | 57 30<br>175 10 |                  | Aglimo                                     | 307 44<br>154 99  | 293 50                  |
| •   | Providence S.A                         |                |                  | East de Vichy                  | 1028           | 1030            | Cockaril-Cugale                  | 20              | 2150             | ALT.O.                                     |                   | 147 96<br>173 57        |
| : [ | Resario (Fig.)                         | 165            | 165              | Vichy (femoière)               | 305            |                 | Comingo                          | 274             | 275.80           | Américue Gestion                           |                   | 257 68                  |
| 1   | Sama-Fé                                | 129            | 125 10           | Victed                         | 485<br>37 10   | 475<br>37       | Commercial                       | 290             | 2B1              | Bourse investiga                           | 197 76            | 188 78                  |
| f   | Sofie                                  |                | 170              | Darbley S.A                    | l 389          | ĭ               | Coertsolds                       | 6<br>190        | l -:::           | CTB                                        | 590 96            | 563 88                  |
| · I | Clause                                 |                | 408              | Didox-Bottin                   | 398            | 400             | De Bears (port.)                 |                 | 210              | Convertino                                 | 179 72<br>625 91  | 171 57<br>597 53        |
| 1   | laria III-fee                          | 170 30         | 771              | lenp. G. Lang                  |                | 7 50            | Dow Chemical                     | 172             | 172 50           | Contents                                   | 227 70            | 217 37                  |
|     | Madag. Agr. Inc.                       | 2B<br>330      | 27 50<br>330     | Rochette-Cenpe                 | 30 10          |                 | Dreadner Bank                    | 347             |                  | Croise hamobil                             |                   |                         |
|     | Padeng                                 |                | 310              | A, Thiery-Storage              | l 61           |                 | Est-Asiatique<br>Fecames d'Auj   | 39 10<br>80 10  | 39 20            | Drougt-France                              |                   | 182 48                  |
| . 1 | Altobroge                              | 298            | 300              | Bon-Marché                     | 115<br>990     | 115<br>990      | Federates a Aug.                 | 105 50          |                  | Drougt-Investige                           | 426 48            | 407 14                  |
| ſ   | Banania                                |                | 216<br>325       | Frac                           |                | 265             | Finsider                         |                 |                  | Energia                                    | 204 64<br>793 50  | 195 36<br>757 52        |
| 1   | Boograin                               |                | 750              | Mers. Madagasc                 | 47             | 46              | Fosso                            | 15              |                  | Epargne-Industr.                           | 326 04            | 311 26                  |
| ŀ   | Cedis                                  | 935            | 835              | Masural et Prom                | 35             | 35 50           | Gén. Belgique                    | 170             | 170              | Epargne Inter                              | 413 73            | 384 97                  |
| Į   | (M) Chembourcy<br>Cotradel             | 485  <br>655   | 865              | Optorg                         | 155<br>300     | 156 50<br>300   | Gaso                             | 28 90           | 29               | Epargos-Oblig                              | 145 38            | 139 74                  |
| ı   | Economats Centr                        | 520            | 520              | Uniprix                        | 55             | 57              | Goodyear                         | 88              | 90               | Epergne-Unie<br>Epergne-Valeur             | 513 96<br>263 16  | 490 65                  |
| I   | Epargne                                |                | 931              | Europ Accumel                  | 175 10         |                 | Grace and Co                     |                 | 250 50           | Euro-Croissance                            | 244 20            | 251 23<br>233 13        |
| ŀ   | From PRenard                           | 762<br>614     | 760<br>202       | Ind. P. (CIPEL)                | 147 10<br>148  | 147             | Grand Matropolitan               |                 | 16<br>105        | Firencière Privile                         | 541 43            | 516 88 c                |
| ł   | Générale Bacuet                        |                | 406              | Lampes                         | 319            | 318             | Hartabeet                        | 330             | 305              | fercie investies                           | 472 14            | 450 73                  |
|     | Gerarain                               | 209            | 208              | Mors                           | 147            | 153             | Honeywell Inc                    | 485             | 504              | France Epergos                             | 267 86            | 266 52                  |
| ı   | Goulet-Turpia                          | 200 50<br>137  | 200 50<br>139 50 | Piles Wonder                   | 200 50         | 208             | Hoogovens                        | 29 50           | •                | France Garantia<br>France Investiss        | 256 42<br>236 42  | 251 <b>39</b><br>225 70 |
| ł   | Gds Moul, Paris                        | 305            | 305 50           | SAFT Act. Fixes                | 97<br>947      | 948             | I. C. Industries                 | 147<br>298      | 300              | FrObi. (pow.)                              | 342 75            | 327 21                  |
| ı   | Nicolas                                | 450            | 496 50           | Stim                           | 1270           | 1300            | Johannesburg                     |                 | 315              | Francic                                    | 194 31            | 185 50                  |
| ı   | Piper Heidaleck<br>Poten               | 281 20<br>988  | 292 40<br>990    | Sintra                         |                | 750             | Kubota                           | 9 20            | 8 20             | Fructider                                  | 174 20            | 166 30                  |
|     | Promodès                               | 1290           | 1320             | Unidel                         |                | 95 50<br>99     | Latoria                          |                 |                  | Fractikance                                | 325 46            | 310 70                  |
| ı   | Rochefortaise                          | 179 80         | 179 80           | Escaut-Messe                   | 229            | 229             | Manpermane                       |                 | 272<br>13 50     | Gestalan Mabilière .<br>Gest, Renderanst . | 320 72<br>398 51  | 306 18<br>380 53        |
| ı   | Requefort                              | 595<br>367     | 600<br>352       | Gueugnon (F. de)               | 42             | 42              | Materialite                      |                 |                  | Gest, S&L France                           | 283 02            | 270 19                  |
|     | Unipol                                 | 118 50         |                  | Profilée Tubes Et<br>Thermétal |                | 18 40 d<br>57   | Mineral Response                 | 74              | 70               | LIKSL                                      | 251 90            | 250 02                  |
| ı   | Bénédictina                            |                | 820<br>866       | Vincent-Bourget                | 2150           |                 | Net. Nederlandur                 |                 |                  | Indo-Susz Valenca                          | 390 13            | 372 44                  |
| ľ   | Bras. et Glac, Ind<br>Dist. ledochine  | 365 50         |                  | Karist                         | 291            | 292             | Norande                          | 114<br>19       | 116.80<br>18.20  | intercroiseance<br>Isterobig               | 182 52<br>8061 31 | 174 24<br>5786 45       |
| l   | Ricolds-Zao                            | 120            | 120              | Moksa                          |                | 315<br>970      | Pakhosi Holdisa                  | 76 05           |                  | International France                       | 196 63            | 18771                   |
| i   | Saint-Rephell                          | 99 10          | 98               | Armrep G                       | 331            | 331             | Petroline Caracta                | 440             | 440              | interprisurs indust.                       | 292 61            | 279 34                  |
| H   | Sogepal                                | 460<br>73.50   | 73               | Hydroc, St-Denie               | 139            | 135             | Pffzer Inc.                      | 234             | - <b></b>        | lavest. St-Honoré .                        | 395 20            | <b>377 2B</b>           |
| H   | Union Brasseries<br>Française Sucr     | 580.           | 580              | Lille-Bonnières-C.,            | 322            | 320             | Pingenis Assuranc<br>Pingli      | 24 50<br>10 60  |                  | Lefitze France                             | 155 29            | 148 23                  |
|     | Equip. Vehicules                       | 30<br>422      | 30               | Carbone-Lorraine Delakande S.A | 63 50<br>194   | 65<br>192       | President Steyn                  | 205             | 190              | Laffine-Oblig<br>Laffine-Read              | 137 43<br>155 74  | 131 20<br>148 68        |
| ľ   | Borie                                  |                | 248              | Finalens                       | 67             | 68.80           | Proceer Gamble                   | 329 90          |                  | Laffice-Tologo                             | 437 47            | 417 63                  |
|     | Cerationi                              | 227            | 226              | RPP                            | 158            | 156             | Rolinco                          | 458 30          | 464 80           | Livret portefeuille .                      | 291 94            | 278 70                  |
| J   | Ciments Vicat                          | 224 60         | 224 50           | (Ly) Gerland                   | 302<br>80 10   | 302             | Robeco                           |                 | 480<br>45 80     | Multi-Obligations                          |                   | 303 92                  |
|     | Cochesy                                | 68<br>252      | 68 50<br>252     | Grande-Partises                | 123 50         |                 | S.K.F. Aktiebolog                | 101             |                  | Multicendement                             | 123 42            | 117 82                  |
| Ħ   | Fosgerolle                             | 150            | 152              | Ripoin-Georget                 | 65             | 66              | Sperry Rand                      | 270             | 264 10           | Mondiel Investiss                          | 233 75<br>531 31  | 223 15<br>507 22        |
|     | Gds Trav. de l'Est                     | 23 70          | 23 65            | Rousselot S.A                  | 261 70         |                 | Steel Cy of Can                  | 148             | 145              | NatioValeurs                               | 389 18            | 371 53                  |
| IJ  | Herica                                 | 96<br>136      | 92 20<br>136     | Soutre Rémies Synchelabo       | 189<br>111     | 196<br>111      | Stiffonteit                      | 104<br>119      | 97<br>116 50     | Obiness                                    | 124 60            | 118 95                  |
|     | Leroy (Ets G.)                         | 68             | 89               | Theren et Hult                 | 50             | 49 20           | Tecneco                          | 234 30          |                  | Paribas Gestion                            | 298 48            | 283 04                  |
|     | Originy-Desviouse                      | 139 90<br>275  | 135 50           | Uliner S.M.O                   | 96             | 85 10           | Them BM                          | 29              |                  | Pierre Investiss<br>Rothschild Espans.     | 300 29<br>471 93  | 286 67<br>450 53        |
| K   | Rouger                                 | 90             | 270<br>9020      | Agractic-Willox                | 382<br>680     | 397             | 77myssen c. 1 000                | 140 20          | 140 50           | Sécur. Nichilière                          | 343 93            | 450 53<br>328 33        |
| J   | Sabilites Saine                        | 147            | 147              | Lainika Roubaix                | 35             | 35              | Val Reefs                        | 400<br>136      | 389              | Sélec. Mobil. Dix.                         | 229 88            | 219 46                  |
|     | Sacer                                  | 43<br>123      | 43 50            | Roudière                       | 214            | 218             | Wagone Lits                      | 134             | 136 50           | S.P.J. Privision                           | 155 11            | 148 08                  |
|     | Savoisiente                            | 92             | 121<br>95        | M. Chembon                     | 162<br>12 60   | 12 10           | West Rand                        | 21 30           |                  | Sélection-Rendera.                         | 144 08            | 137 53                  |
| ۱ ۱ | SMAC Acidnoid                          | 165 20         | 159 60           | Delmae-Vielieux                | 310            | 12 10<br>305 50 |                                  |                 | 1                | Sélect, Val. Franç<br>S.F.L. tr. et étr    | 160 62<br>267 59  | 153 34<br>255 46        |
|     | Spie Batignolles                       | 80<br>9 40     | 82<br>970        | Metion. Nevigation             | 77             | 74              | HORS-                            | COT             | E 1              | Sichiana                                   | 384 88            | 387 43                  |
| •   | Hintchinson                            | 44 20          | 47.40 1          | Nevale Worms . ,               | 114 80         | 114 80          |                                  |                 | - 1              | Sizer 5000                                 | 151 51            | 144 84                  |
| _   | Safic-Alcan                            | 198 50         | 201              | SCAC                           | 283<br>341     | 250<br>343 50   | Compartim                        | ent spé         | iai İ            | SI 5st                                     | <b>634 68</b>     | 605 90                  |
| 0   | Comphes                                | 148 10<br>390  | 143 10           | Transp. Citrara                | 148            | 149             | ,                                | ٠.              | ļ                | Stratumes                                  | 247 09            | 235 89                  |
| ٦   | Pathé Cinéme                           | 71             | 394<br>70        | Transp. et Indust              | 112            | 112             | Entrepose                        | 165             | 165              | Silvanente                                 | 179 54<br>166 35  | 171 40<br>158 81        |
| ı   | Pashé-Marconi                          | 29 50          | 29 15            | Blanzy-Ouest                   | 248            | 243             | Intertechnique                   | 1050            | 1069             | OS-in-                                     | 187 84            | 120 20                  |

|                                                                                                                      |                                                   |                                           |                                                                                                          |                                                 |                                                          |                                                                                          |                                              |                                                   |                                                                                            |                                                 |                                      | Sabilitres Saine                                                                          | 147                                     | 147                                                | Laimine-Roubaix                                                               | 35.                                         | 35                              | Val Reefs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sélec, Mobil. Dix.                                                                                                               | 229 88                                          | 219 46                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| BOUR                                                                                                                 | SE [                                              | )E <sub>.</sub> P                         | ARIS                                                                                                     | 1                                               | 1                                                        | FEVRI                                                                                    | EF                                           | ł                                                 | COMP                                                                                       | TA                                              | NT                                   | Sacar Sainrapt et Brica Savoisienne SMAC Acidrold                                         | 165 20                                  |                                                    |                                                                               | 162                                         | 218<br>12 10<br>305 50          | Wagone-Lits 134 136 50 West Rand 21 30 19 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | 155 11<br>144 06<br>160 62<br>267 59            | 148 08<br>137 53<br>153 34<br>255 46                     |
| VALEURS                                                                                                              | %<br>du nom.                                      | % da<br>coupon                            | VALEURS                                                                                                  | Cours<br>prike.                                 | Demier<br>cours                                          | VALEURS                                                                                  | Cours<br>préc.                               | Demier<br>cours                                   | VALEURS                                                                                    | Cours<br>préc.                                  | Dernier<br>cours                     | Spie Batignelles Dunlop Hutchinson Sefic-Alcan Comishes                                   | 9 40<br>44 20<br>198 50<br>148 10       | 4740<br>201                                        | Netion. Nevigation Nevale Worms SCAC Stens                                    | 77<br>114 80<br>283<br>341                  | 74<br>114 80<br>250<br>343 50   | HORS-COTE Compartiment spécial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sicarionno<br>Sicar 5000<br>S.1 Est                                                                                              | 384 88<br>151 51<br>534 68                      | 387 43<br>144 84<br>606 90                               |
| 3 %                                                                                                                  | 29 30<br>40 20<br>71<br>94 70                     | 0 151<br>1 603                            | S.P.E.G. U.A.P.  Actibal  — {oblig.conv.}  Aleacienne Banque                                             | 560<br>145<br>163 50<br>368                     | 368                                                      | kranches (i.).P                                                                          | 221<br>302<br>272<br>235 50<br>240           |                                                   | Isonob. Marsaille<br>Loure                                                                 | 90 50<br>1300<br>1715<br>250<br>128 10          | 1280<br><br>250<br>130               | Gaumort Pathé Cinéme Pathé Marconi Tour Effiel Air-Industrie Abulic, Mécan.               | 390<br>71<br>29 50<br>148<br>25         | 394<br>70                                          | Transp. Citress Transp. et Indust Blenzy-Cuest Le Broque Coree S.A. Degremont | 148<br>112<br>248<br>120<br>44 50<br>119 20 | 149<br>112<br>243<br><br>115 50 | Entrepose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Silvennoon Silven Silvennoon Silvenoon | 179 54<br>166 35<br>187 84                      | 235 89<br>171 40<br>158 81<br>179 32<br>415 20<br>651 54 |
| Emp. N. 5q. 6 % 67.<br>Emp. 7 % 1973<br>Emp. 8,80 % 77<br>Emp. 9,80 % 78<br>E.D.F. 7,8 % 81.<br>E.D.F. 14,5 % 80-82  | 96<br>7801<br>98 75<br>82<br>115 20               | 6 389<br>5 773<br>0 385<br>9 250          | Banque Hervet  Boue, Hypoth, Eur.  Boue, Nat. Paris  R.O.L.C.  (Li) B. Scalb Dup.  Bengue Worms          | 204 50<br>325<br>280<br>28 50<br>134<br>206 50  | 327<br>280<br>28 30<br>135                               | Leffitte-Ball (.ocsball Immob Locs-Expansion LocsEngociles Massalle Créd Paris-Rescounts | 191<br>320 50<br>136<br>166 10<br>280<br>475 | 191<br>320 .<br>136 30<br>165 10<br>280<br>473 20 | Cogifi Foncine Gr. Fin, Constr. Immindo Intraviewest Cie Lyon, Issue.                      | 209 50<br>159<br>193 50<br>168 30<br>147<br>140 | 159                                  | Arbel Bernerd-Moteurs B.S.L C.M.P. De Dietrich                                            | 151<br>50<br>147<br>29 80<br>517        | 151<br>50<br>144<br>20 80 c                        | Econ Ferralles C.F.F. Havge Locatel Lyon-Alexand                              | 2010<br>228<br>910<br>316<br>225            | 2023<br>228<br>910<br>328       | Autres valeurs hors cote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sogever Sogever Soginter Solei inveties U.A.P. investies                                                                         | 268 97<br>526 80<br>603 58<br>307 45<br>203 34  | 257 73<br>502 91<br>576 19<br>293 51<br>194 12           |
| Ch. France 3 % VALEURS                                                                                               | Cours<br>priic.                                   | Dertier                                   | C.G.I.B. Ce Cristis Univ. C.A.M.E. Cristinal Crist. Girc. Incl.                                          | 31<br>363<br>97                                 | 31<br>365<br>96<br>107 50<br>242                         | Séquantise Banq                                                                          | 258                                          | 257<br>141<br>300                                 | Utimeg<br>Ugimo<br>Union Habit.<br>Un. Imm. França<br>Sofraçi                              | 97<br>158<br>295<br>240<br>290                  | 96 50<br>156 50<br>274<br>241<br>285 | Duc-Lamorhe  E.L.MLeblanc  Estault-Somus  Forges Stresbourg  (Li) F.B.M. ch. fer  Frankel | 310<br>570<br>38<br>137 80<br>70<br>360 | 560<br>38 50<br>197 50                             | Publicis                                                                      | 162<br>375<br>776                           |                                 | Catholose du Fin 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Uniferce Unifercier Uniquesion Uni-Japan Universe                                                                                | 181 20<br>461 64<br>361 08<br>499 68<br>1267 64 | 172 98<br>440 71<br>344 71<br>477 03<br>1225 96          |
| A.G.F. (Sté Cent.) Ass. Groupe Paris-Vie Concorde Epergre de France France, Victoire France LA.P.D. GAN (Sté Centr.) | 774<br>2000<br>340<br>377<br>302<br>145 50<br>742 | 774<br>340<br>380<br>298<br>146 50<br>740 | Cristit Lyonneis. Bactro-Banque. Eurobail Firancière Sofal Fr. Cr. et B. (Cie) France Bail Hydro-Energie | 276<br>160 10<br>141 10<br>355<br>145<br>284 80 | 277 50<br>180 10<br>144 40<br>354<br>143<br>292<br>18 30 | Soficoni Sovetnei United United Un Ind. Crédit Cie Foscière C.G.V. Ifonc, Chd'Ess        | 249<br>315                                   | 246<br>317                                        | Applic, Hydraul. Antois Centen, Blanzy (NY) Centrest (NY) Champes Cominque Ge Industrielle | 240<br>318<br>410<br>110<br>125<br>421<br>320   | 244<br>315<br>408<br>431<br>318      | Hand-U.C.F. Jeeger Jez Lucheire Métal Déployé Nadella Nodet-Goegie Pengeot (esz. out.)    | /9 40<br>184<br>292<br>14 20            | 105<br>163 50<br>78<br>181<br>290<br>14 604<br>300 | Watermen S.A. Brass, du Moroc Brass, Ouest-Afr. A.E.G. Alzo Alzen Alust       | 183 10<br>223                               | 190 20<br>42                    | Vocation   Vocation | Valores                                                                                                                          | 241 70<br>413 04                                | 230 74<br>394 31                                         |

Compte tenu de la brièveté du délai qui nous est imparti pour publier la cote complète dans nos dernières éditions, des erreurs peuvent parfois figurer dans les cours. Elles sont corrigées dès le lendemain, dans la première édition.

MARCHÉ A TERME

La Chambre syndicale a décidé, à titre exceptionnel, de prolonger, après la clôture, la cotation des valeurs ayant été l'objet de transactions entre 14 h 15 et 14 h 30. Pour cette raison, nous ne pouvons plus garantir l'exactitude des demiers cours de l'après-midi.

| Africage Dec.   Africage Dec   | Compensation                                                                                                                                                          | I VALEURS I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Précéd.<br>clôture                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Demier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                        | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                    | Compe                                                                                                                                                                                             | I VAJ HING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Précéd.<br>ciôture                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Derminr                                                                                                                                                                                                                   | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Compen-<br>sation                                                                                                                                                        | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prácád.<br>ciôture                                                                                                                                                                                                                             | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Demier<br>cours                                                                                                            | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Compen-<br>sation                                                                                                                                              | VALEURS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Précéd.<br>ciôture                                                                                                                                                                                               | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dernier<br>COURS                                                                                                                                                          | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Compan<br>setion                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Précéd.<br>clôture                                                                                                                                                                                                                                                                          | Premier<br>cours                                                                                                                                                                                                                                                                       | Demier<br>cours                                                            | Compt.<br>premier<br>cours                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II 178 (Cheen Réceix : 186   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   184 30   1 | 3175<br>457<br>108<br>382<br>255<br>150<br>840<br>184<br>200<br>340<br>103<br>1250<br>400<br>490<br>810<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>10 | C.N.E. 3% Advicus Occ. Advicus Occ. Air Liquids Als. Part. Incl. Als. Superes Asshort Add Aspole. gez Arjom. Pricus Ass. Entrepr. Av. DassBr. Bail Equipmen. — (obl.) Bail Investiss. B. Rodsenidid Bezer HV. B.C.T. Mid B. C. Catellow — (obl.) Carrelour — (obl.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3091<br>474<br>493<br>118<br>350<br>242<br>108 50<br>810<br>850<br>185<br>195<br>329 80<br>105 50<br>115 10<br>254<br>462<br>310<br>31722<br>310<br>38 40<br>204 80<br>166 | 3100<br>470<br>484<br>117<br>327<br>3110<br>243<br>50<br>1180<br>243<br>50<br>180<br>180<br>1181<br>262<br>452<br>452<br>452<br>452<br>452<br>452<br>1000<br>1735<br>302 50<br>1330<br>1330<br>1330<br>1330<br>1330<br>1330<br>1330<br>13 | 3094<br>470 50<br>485<br>117<br>380<br>109 90<br>248<br>120 10<br>619<br>835<br>190<br>105 50<br>118 10<br>252<br>452 50<br>530<br>858<br>1000<br>1740<br>302 50<br>1300<br>1300<br>1300<br>1300<br>1740<br>1300<br>1300<br>1300<br>1300<br>1300<br>1300<br>1300<br>13 | 3099<br>472<br>480 10<br>117 90<br>360<br>109<br>240<br>121<br>608<br>835<br>184<br>192 20<br>329<br>157 50<br>105 10<br>114<br>247<br>452<br>858<br>1000<br> | 495<br>230<br>440<br>1060<br>440<br>155<br>230<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>220<br>210<br>210<br>225<br>125<br>360<br>365<br>365<br>365<br>365<br>365<br>365<br>365<br>365<br>365<br>365 | Essaior Essa S.A.F. Essa S.A.F. Eurafranca Europe n° 1 Fracon Gen. Fracon |                                                                                                                                           | 5715<br>2467<br>1036<br>577 10<br>257<br>1036<br>157 10<br>219 50<br>219 50<br>218 50<br>128<br>127<br>128<br>127<br>128<br>127<br>128<br>127<br>128<br>127<br>128<br>129<br>129<br>127<br>128<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129<br>129 | 515<br>248<br>346<br>1036<br>484 50<br>254<br>154<br>164<br>148 50<br>205<br>53 30<br>107<br>128<br>53 30<br>107<br>128<br>402<br>402<br>403<br>375<br>73 95<br>875<br>141<br>146<br>109<br>43<br>46<br>403<br>375<br>350 | 504<br>244<br>1038<br>484<br>57 40<br>224 10<br>254<br>154<br>145 20<br>41<br>219 50<br>205<br>53 50<br>107<br>223 50<br>107<br>223 50<br>105 50<br>384<br>395 10<br>400<br>370<br>138<br>41<br>20<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>345<br>40<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34<br>34 | 40<br>105<br>197<br>130<br>108<br>85<br>113<br>286<br>286<br>163<br>110<br>290<br>76<br>365<br>800<br>169<br>365<br>165<br>340<br>112<br>475<br>485<br>240<br>138<br>440 | Onei Part Inter. Opti-Parties Popti Gascope Paris-France Paris-France Paris-France Paris-France Paris-Paris Perison Polisi Polisi Polisi Presson Prison Prison Prison Prison Prison Prison Rader Prison Rader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39 50<br>103 20<br>99<br>125<br>106<br>88<br>114 10<br>74 90<br>287 90<br>307<br>164<br>86 10<br>1283 50<br>68 60<br>171 10<br>385<br>101<br>385<br>101<br>385<br>101<br>385<br>101<br>385<br>103<br>113<br>478<br>486<br>223<br>129 50<br>456 | 400 103 90 1125 50 107 88 90 1145 50 107 88 90 1145 50 108 90 114 90 1163 30 188 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 258 90 171 | 40 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                  | 40<br>100<br>100<br>105<br>88 10<br>117, 10<br>287<br>302 10<br>163 30<br>88 30 223 30<br>282 30<br>282 30<br>167 80<br>302 50<br>102 50<br>285 30<br>285 30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>3 | 320<br>160<br>157<br>154<br>8<br>91<br>250<br>555<br>560<br>188<br>188<br>188<br>240<br>68<br>480<br>275<br>250<br>210<br>23<br>205<br>138<br>42<br>205<br>386 | LLLS. LLC.B. LLC | 308<br>162<br>160 30<br>157<br>7 40<br>93 50<br>245 10<br>366 20<br>47 40<br>986<br>659<br>1805<br>204 10<br>212 60<br>260<br>67 10<br>461<br>260<br>260<br>260<br>260<br>260<br>260<br>260<br>260<br>260<br>260 | 309 50<br>180<br>180<br>157<br>7 35<br>94<br>251 50<br>365 20<br>47<br>982<br>652<br>214 50<br>261<br>87<br>448<br>545<br>271 20<br>251 10<br>188<br>24 30<br>21 80<br>41 15<br>539<br>41 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 309 50<br>160<br>167<br>7 35<br>94<br>255 20<br>952<br>852<br>214 50<br>2214 50<br>251 50<br>67<br>270 40<br>231 80<br>41 20<br>41 20<br>41 20<br>41 20<br>41 40<br>41 40 | 309 50<br>157 50<br>157 50<br>251 50<br>251 50<br>251 50<br>251 50<br>2650<br>2650<br>202 50<br>202 50<br>202 50<br>202 50<br>203 50 | 205 53 93 7 54 300 135 3270 3650 3446 715 0 325 645 746 650 76                       | Ges. Motors Goldfields Harmony | 233 50<br>51 20<br>90 20<br>7 85<br>280<br>37 315 80<br>141<br>402<br>288 80<br>141<br>402<br>288 80<br>7750<br>420<br>7750<br>420<br>233 30<br>884<br>355<br>50<br>7750<br>43 35<br>50<br>7750<br>43 35<br>50<br>43 35<br>50<br>43 35<br>684<br>43 9<br>43 20<br>207<br>47 95<br>567<br>74 | 237<br>49 90<br>94 90<br>7 95<br>263 30<br>316<br>33 20<br>96 95<br>142 20<br>402 50<br>296 60<br>33 59 80<br>7600<br>708<br>213 80<br>33 50<br>208<br>670<br>33 50<br>208<br>670<br>34 50<br>515<br>670<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50<br>50 | 38 50<br>210<br>380<br>136<br>139<br>43<br>189 60<br>516<br>47 50<br>76 10 | 310 50<br>237<br>48 80<br>88 50<br>7 85<br>258 10<br>98 50<br>313<br>142 80<br>296 50<br>313<br>359 80<br>7720<br>418 50<br>708<br>210 20<br>565<br>343 43 50<br>42 50<br>201 10<br>516<br>47<br>568<br>76 40 |
| 10   Chiera-Chalett.   120   119   80   120   20   295   119   219   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   229   2   | 118<br>128<br>158<br>142<br>910<br>370<br>109<br>145<br>325<br>370<br>385<br>113<br>415                                                                               | Chim. Rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 120<br>123 10<br>157 50<br>148 50<br>900<br>404<br>110 10<br>144<br>341<br>387<br>409 50<br>113                                                                            | 120 20<br>124<br>164<br>150<br>890<br>405<br>110 10<br>143<br>340<br>395<br>409<br>111 20                                                                                                                                                 | 119 80<br>124<br>163<br>150<br>890<br>405<br>110 10<br>143<br>340<br>387<br>409<br>112<br>449                                                                                                                                                                          | 120 20<br>124<br>164<br>150<br>886<br>402<br>110 10<br>141 30<br>335 40<br>385<br>402<br>110<br>445                                                           | 280<br>286<br>375<br>1590<br>2150<br>665<br>183<br>365<br>605<br>3030<br>191<br>375<br>56                                                                                                         | Lafarge (abl.)  La Hénin Cla  Lagrand (abl.)  Lesieur  Locintes  Licintes  Licintes  Licintes  Licone, Burn  Mats. Plafar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 287<br>294<br>294<br>1675<br>2330<br>726<br>201<br>381<br>638<br>1 3120<br>193<br>398<br>398<br>480                                       | 287<br>294 90<br>398<br>1670<br>2300<br>734<br>199 90<br>362 30<br>641<br>3106<br>182<br>392<br>55 10                                                                                                                                                                | 287<br>294 90<br>399<br>1670<br>2300<br>734<br>199 90<br>365 50<br>641<br>3105<br>192<br>398<br>65 20<br>510 -                                                                                                            | 294 90<br>395<br>1670<br>2300<br>734<br>197<br>365<br>841<br>3105<br>192<br>392<br>55 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 81<br>189<br>375<br>465<br>975<br>12<br>146<br>850<br>129<br>225<br>425<br>576<br>355                                                                                    | Risóne-Postesc Roussel-Ustef Roussel-Ustef Roust-Colles Ruche Picarde Rus Inspériale Sacitor Sade Sagem Saint-Goldein St-Louis B. Sanofi — (cdb.) S.A.T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 76 50<br>195<br>382<br>442<br>1001<br>9 50<br>148<br>902<br>132 50<br>228<br>443<br>809<br>385                                                                                                                                                 | 76 50<br>187 10<br>382<br>442<br>1000<br>9 50<br>148<br>901<br>135<br>227<br>444<br>615<br>355 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76 50<br>187 10<br>382<br>442<br>1000<br>9 50<br>148<br>900<br>134<br>227<br>444<br>615<br>360                             | 75 40<br>187 10<br>380 10<br>440<br>990<br>9 50<br>148<br>683<br>132 50<br>226<br>449<br>615<br>355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 320<br>125<br>121<br>360<br>92<br>240<br>90                                                                                                                    | Eastman Kodek East Rand East Rand Existson Exode Corp. Ford Motor Ree Stata Gencor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 343<br>103 50<br>137 90<br>369 60<br>97<br>238<br>88 90<br>c : coup                                                                                                                                              | 349<br>98<br>134<br>371 20<br>98<br>229<br>88 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 348<br>99 50<br>134<br>371 20<br>98<br>229<br>89 50                                                                                                                       | 348 50<br>99<br>132 50<br>372<br>97<br>232<br>86 75<br>Srokt détect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96<br>270<br>365<br>270<br>376<br>265<br>265<br>285                                  | Un. Min. 1/10. Unit. Techn. West Drief. West Doep West Hold. Xerox Corp Zambig Corp offert; d : der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95<br>280 20<br>367<br>268<br>369<br>279 50<br>2 82                                                                                                                                                                                                                                         | 93 10<br>284<br>352<br>246<br>350<br>281<br>2 78                                                                                                                                                                                                                                       | 149 50<br>190<br>2 75                                                      | 93 10<br>284<br>355<br>251<br>355<br>279 90<br>2 80                                                                                                                                                           |
| 206   Cold Corner, F.   206   206   206   307   308   551   551   551   551   551   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351   351    | 405<br>240<br>250<br>166<br>136<br>330<br>80<br>71<br>335<br>325<br>510<br>900<br>40<br>860<br>280                                                                    | - (obt.) Gréd. Fencies Crédie F. Irent. Cr. Ind. AlL. Cred. Indexs. C. Ind. Obess: Grédie Next. Créd. Nord Cressot-Laire Crosses Crosses Crosses Codelin Nord Codelin No | 985<br>403<br>285<br>186<br>138<br>331<br>81 50<br>73<br>332<br>408<br>548<br>920<br>39 50<br>850<br>91 190                                                                | 951<br>404<br>265<br>263<br>165 50<br>139 50<br>327<br>31 50<br>325<br>400<br>39<br>850<br>339 50<br>1180                                                                                                                                 | 551<br>401<br>264 50<br>265 50<br>139 50<br>227<br>21 50<br>225<br>21 50<br>225<br>225<br>235<br>240<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25                                                                                     | 851<br>387<br>264 50<br>263 50<br>139 50<br>139 50<br>81<br>71 80<br>325<br>360 50<br>400<br>538<br>507<br>39<br>837<br>39<br>837<br>39<br>837<br>388 50      | 800<br>36<br>58<br>540<br>545<br>2090<br>27<br>620<br>540<br>1040<br>575<br>806<br>62<br>345<br>290<br>170<br>39                                                                                  | Marustan Mar. Wendel Mar. Ch. Man. Martol — (cal.) Matre Mit. Nav. DN. Michelin — (col.) Mid: (Co) Moët (Co) Moët Leroy S. Moure Nanctionne C. Navig. Missa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 788 37 80 455 600 576 600 576 1981 1981 1002 7 505 586 20 335 280 34 90 34 90 34 90 34 90 34 90 378 978 978 978 978 978 978 978 978 978 9 | 790<br>36 30<br>653<br>595<br>1968<br>28 70<br>670<br>545 20<br>1010<br>506<br>595<br>550<br>66 10<br>358<br>283<br>182<br>33 60                                                                                                                                     | 791<br>36 30<br>65<br>613<br>595<br>1965<br>28 70<br>647<br>645 20<br>1001<br>506<br>595<br>557<br>64 50<br>358<br>283<br>183<br>33 60                                                                                    | 789<br>35 66<br>63 70<br>617 70<br>692 1946<br>28 20<br>663 20<br>663 545 20<br>1010 450 10<br>554 66 10<br>365 233<br>190 33 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 285<br>145<br>50<br>86<br>131<br>188<br>505<br>570<br>276<br>270<br>130<br>800<br>250<br>300<br>245<br>780<br>1070                                                       | Singicus Schweider Schweid | 290<br>146<br>50 50<br>84 50<br>127<br>198<br>521<br>521<br>525<br>275 50<br>282 10<br>126 50<br>552<br>265<br>176 50<br>306<br>238<br>820<br>1162                                                                                             | 283<br>147<br>50 05<br>84 50<br>125 50<br>198<br>525<br>279<br>270<br>126 50<br>562<br>279<br>305<br>179<br>305<br>179<br>305<br>1165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 293<br>147<br>50 06<br>84 50<br>125 50<br>125 50<br>552<br>279<br>269<br>126 50<br>552<br>179<br>305<br>235<br>237<br>1165 | 280<br>149 05<br>84 05<br>125<br>197<br>5520<br>552<br>276 60<br>125 50<br>125 50<br>126 60<br>127 80<br>178 304 90<br>237<br>81165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Euto-Usis Alamagus Alamagus Balgique Paye Bas Danomen Grande-Bi Grèce (10 Buliss (1) Autoche (1) Eupogna Portugal ( Canada (1)                                 | s (\$1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 916c.<br>4 92<br>230 55<br>14 32<br>212 44<br>75 14<br>91 2<br>11 5 5<br>9 77<br>4 80<br>253 93<br>107 63<br>32 56<br>5 883<br>4 12                                                                              | 11/<br>37 4<br>50 230<br>58 14<br>80 212<br>40 75<br>10 91<br>45 11<br>50 253<br>30 107<br>32<br>30 5<br>30 8<br>40 | 957<br>510<br>22<br>388<br>1<br>580<br>20<br>000<br>7<br>190<br>85<br>83<br>1<br>190<br>85<br>83<br>1<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10               | 4 830 23<br>33 950 1<br>12 250 7<br>12 2500 7<br>11 250 1<br>4 550 26<br>10 33 6 600 4<br>4 010 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 050<br>7<br>4 650<br>7 590<br>3 1 850<br>4 950<br>9 500<br>3 400<br>6 600<br>4 240 | Or tia (tito en burre<br>Or tia (en lingos) .<br>Pièce française (20 fr)<br>Pièce testes (20 fr)<br>Pièce lestes (20 fr)<br>Somertin .<br>Pièce de 20 dollars .<br>Pièce de 35 dollars .<br>Pièce de 50 pesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 新)<br>新)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8993 Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                | éc.<br>150                                                                 | COURS<br>11/2<br>88500<br>88500<br>8950<br>500<br>612<br>598 90<br>781<br>3300 40<br>1850<br>                                                                                                                 |

| 515<br>355<br>45                        | COTE DES                                                                            | CHAN                                            | IGES                                            | COURS DE<br>AUX GL        |                 | MARCHÉ LIBR                                                                               | E DE                            | L'OR                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 290<br>149<br>48 05                     | MARCHÉ OFFICIEL                                                                     | COURS<br>préc.                                  | COURS<br>11/2                                   | Achet                     | Vente           | MONNAIES ET DEVISES                                                                       | COURS<br>préc.                  | COUF<br>11/2             |
| 49 US<br>84<br> 25<br> 97<br> 20<br> 52 | Enste-Usis (\$ 1)                                                                   | 4 937<br>230 560<br>14 368<br>212 480<br>75 140 | 4 957<br>230 510<br>14 388<br>212 580<br>75 060 | 13 950<br>206             | 217             | Or tin (tito en barre) Or tin (en linges) Pièce française (20 fr) Pièce française (10 fr) | 89850<br>89950<br>898 90<br>501 | 88500<br>88500<br>890    |
| 176<br>184 60<br>125 50<br>180          | Norvége (100 k) Grande-Bretagne (£1) Grèce (100 drachmes) Italie (1000 ires)        | 91 210<br>11 545<br>9 750<br>4 867              | 91 190<br>11 583<br>9 780<br>4 966              | 98<br>11 250<br><br>4 550 | 11 850<br>4 950 | Prêce saisee (20 fr)                                                                      | 617<br>610<br>798 90            | 500<br>612<br>598<br>781 |
| 78<br>78<br>04 90<br>37<br>21           | Suisse ( 100 ir.)<br>Suède ( 100 krs)<br>Autrache ( 100 sch)<br>Espegna ( 100 pes.) | 253 920<br>107 630<br>32 580<br>5 809           | 253 820<br>107 910<br>32 536<br>5 809           | 104<br>37 800<br>5 600    | 33 400<br>6     | Pièce de 20 dollars                                                                       | 3384<br>1718<br>872 50<br>3578  | 3300<br>1650<br>3600     |
| 65<br>35 90<br>20 10                    | Portugel (100 esc.)<br>Careada (5 cao 1)<br>Japon (100 yenn)                        | 8 830<br>4 120<br>2 430                         | 8 840<br>4 142<br>2 434                         | 4 0 1 0                   |                 | Pilice de 10 flores                                                                       | 625                             | 630                      |

**IDÉES** 

2 ISLAM ET POUVOIR : - Quelles perspectives pour l'Iran?», por Farbud Rad-Serecht; « L'ombre de Dies sur la terre », par Marc Bergé ; « Selon que vous serez puissant ou misérable », par Jacques Ellul : « Pied de nez on mot de passe », par Jean Laca.

**ÉTRANGER** 

3. AMERIQUES – HAITI : certains milieux de

3. AFRIQUE 3. PROCHE-ORIENT

4. DIPLOMATIE non-alignés à New-Delhi.

5 - 6. EUROPE - L'Allemagne de l'Est à l'épreuve de la tension » (III), par Bernard

TURQUIE: le premier ministre lance un appel à la « mobilisa-tion » économique.

**POLITIQUE** 

7-8. L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE M. Chirac reprend à son compte la formule giscardienne du « chan-

SOCIÉTÉ

10. L'affaire de drogue de Montigny-10, JUSTICE : la révocation du juge Bidalou.

11, SCIENCES.

Avant l'étude de la comète de Halley, les Soviétiques offrent aux Français de participer à des expé riences sur le sol de Vénus.

**EQUIPEMENT** 

12. AMÉNAGEMENT DU TERRI-TOIRE : 3 milliards de francs pour

**ARTS** ET SPECTACLES 13 à 15. SPÉCIAL JAZZ.

**ÉCONOMIE** 

27. SOCIAL : le pacte pour l'emple du personnel d'encadrement est accueilli avec satisfaction par la

RADIO-TELEVISION (20) INFORMATIONS SERVICES, (25)

La maison, Météorologie; Mots croisés : « Journal

Annonces classées (22 à 24) ; Carnet (12) ; Programmes spectacle: (17 à 19) ; Bourse (29).

 Un Algérien blessé par balle lors d'un contrôle d'identité. Our Algérieu blessé par balle lors d'un contrôle d'identité.
Enquêtant après un vol de véhicule, le lundi 9 février dans la soirée, les gendarmes de Brignoles (Var) s'apprétaient à contrôler l'identité de M. All Rabah, âgé de vingt-sept ans, et de trois de ses amis qui se trouvaient sur la place principale de cette localité. Pour des raisons encore indéterminées, deux cours de feu sont partis du pistolet mitrailleur de l'un des gendarmes se tenant en retrait de ses collègues. Atteint d'une balle au genou, M. Rabah a di subir une intervention chirurgicale.

● Un défaut de soudure serait l'origine de l'accident de la plate forme norvégienne de forage « Alexander-Kielland » qui s'est affaissée en mer du Nord le 27 mars de l'année dernière. En outre, la construction de la plate-forme laissait à désirer. Voilà deux des conclusions tirées par l'institut de recherches Sintef de Trondheim et par le laboratoire de la compagnie nationale de pétrole Statoli dans deux rapports provisoires sur l'accident.

provisoires sur l'accident.

Dans les deux rapports, qui doivent servir à la commission qui étudie actuellement l'accident et qui va bientôt rendre public le rapport final, le chantiler naval français C.F.E.M., qui a livré la plate-forme du type Pentagone à la compagnie opératrice Stavanger Drilling en 1976, est tenu pour responsable de l'avarie dans la mesure où la plate-forme n'étalt pas suffisamment soilde.

— (Corresp.)

\_\_CRÉATEURS\_\_ D'ENTREPRISE et EXPORTATEURS Votre siège à Paris ou à Londres de 80 à 300 F par mois Constitution de Sociétés G.E.I.C.A, Se bis, rue du Louvre, =T4L 296-41-12 + <sub>22</sub>

ABCDEFG

AU CONSEIL DES MINISTRES

Les brillants résultats de l'aéronautique

Le conseil des ministres qui s'est réuni mercredi matin 11 février au palais de l'Elysée a été un peu écourté en raison du voyage du pré-sident Anouar El Sadate, que M. Giscard d'Estaine a accueilli à Orly en fin de

Le président de la République Le président de la République a informé le conseil des résultats de la trente-septième rencontre franco-ailemande qui s'est tenue à Paris les 5 et 6 février. La France et la République fédérale d'Allemagne ont affirmé dans une déclaration commune « leur identité de vue face sux grands sujets de préoccupation du monde actuel et leur détermination de contribuer à la sightisation des contribuer à la sighilisation des relations Est-Ouest et au maintien de la paix. C'est en solida-rité avec leurs huit partenaires europeens qu'elles entendent conduire cette action. Constatant que l'étroite coopération qui les unit ne s'accompagne pas d'une connaissance suffisante de leurs cultures respectives, elles ont fixé des objectifs permettant de javoriser leurs connaissances réciproques sur le plan de la langue, de l'art et de la civilisation » a indique le porte-parole de la présidence de la Républi-

que.

M. Jean-Marie Poirier a ensuite
précisé que M. Jean-François
Poncet, après avoir évoqué la
situation en Pologne, a fait porter
sa communication sur la conférence des pays non-alignés qui se tient actuellement à New-

Le porte-parole a ensuite fait état de la communication de M. Christian Beullac, ministre de l'éducation, concernant les responsables des établissements scolaires (soit 63 000 directeurs d'écoles et 7 000 chefs d'établissements du second degré).

M. Beullac a souligné le rôle essentiel que jouent dans le sys-tème éducatif ces responsables pour la mise en œuvre d'une poli-tique de qualité de l'enseignement public. Les mesures annoncées formeraient un ensemble reposant sur trois volets: une refonte du cadre statutaire, la mise au point de nouvelles modalités de sélection et l'amélioration de la formation. Il s'agit de reconnaître dans les textes les directeurs d'écoles comme responsables de la communauté scolaire qui leur est confiés Catte responsabilité se situe sur le plan administratif mais aussi et surtout pédago-gique. Le directeur d'école doit pédagogique qui lui est confiée. Quant à leur formation, elle ne devra plus être seulement admi-nistrative ou pédagogique, mais elle les préparera aussi à la com-

lunication. Le second exposé fait au conseil les section expose lair an consent des ministres concerne le déve-loppement de l'industrie aéronau-tique civile. M. Daniel Hoeffel, ministre des transports, a pré-sente un bilan des efforts entrepris ces dernières années par l'industrie aéronantique française pour diversifier la production et l'orienter vers les marchés civils. Les résultats peuvent être considérés comme « particulièrement satisfaisants et même brillants ». Le symbole de ce succès est le programme Airbus mis en place dans le cadre de la coopération européenne : plus de quarante compagnies aériennes ont choisi l'Airbus et le total des commandes et espoirs s'élève à 460. pris ces dernières années par l'in-

M. Poirier a indiqué qu'un nou-veau développement d'Airbus a été défini au conseil : l'élargissement de sa clientèle et la diver-sification de sa famille d'appareils. Le ministre des transports a constaté que, dans le créneau occupé actuellement par l'Airbus, c'est-à-dire le créneau des moyens-courriers consommateurs de grande capacité, il était nécessaire d'offrir une version bénéficient des des la consenie de la consenie ficiant des derniers perfectionne-ments technologiques en matière de moteurs et de systèmes de manière à abaisser le coût d'ex-ploitation, notamment la consompiotation, notamment la consom-mation en carburant. C'est à ce souci que correspond le lance-ment, dès cette année, de l'A-300/600. Il pourrait être envi-sagé de complèter la gamme par un avion nouveau à fuselage étroit.

Dans le domaine des moteur civils, le porte-parole de l'Elysée a observé la poursuite satisfaisoute du programme du moteur à 10 tounes de poussée CFM 56, sur lequel la SNECMA devrait concentrer ses efforts, ainsi que sur le CF 6-50 et le CF 6-80 de l'abrus

Pour les hélicoptères civils, la gamme de l'Aérospatiale a été complètement renouvelée et a permis la conquête d'une part importante du marché mondial. Ainsi l'Ecureuil a été vendu à plus de neuf cents exemplaires, le Dauphin a été choisi par les garde-côtes américains et la Chine, et le Super-Puma vient de s'imposer dans la mer du Nord. aine de l'aviation

d'affaires, M. Hoeffel a constaté l'essor de la gamme des Mystère et des Falcon 10, 20 et 50, fabri-qués par la société Dasssult. devenir l'animateur de l'équipe L'éventuelle participation des communistes au gouvernement

M. Marchais se réfère au cas d'Ambroise Croizat

Au cours d'une réunion qui s'est tenue mardi 10 février dans le treixième arrondissement de Paris, M. Marchais a de nouveau abordé la question d'une éventuelle participation des communistes au gouvernement. « Si je suis élu, a-t-il déclaré, il y aura un gouvernement d'union comportant des ministres communistes et des ministres communistes et des ministres communistes et des ministres socialistes. » Car, pour M. Marchais, « des m in is tre s communistes, c'est la seule garantie que les aspirations des travailleurs et des travailleurs et des travailleurs et des travailleuses seront blen présentes au gouvernement ».

Le secrétaire général du P.C.

sentes au gouvernement s.

Le secrétaire général du P.C. a pris l'exemple d'Ambroise Croisat, mort, devait-il rappeier, « il y a juste trênte ans, le 11 février 1951 s. Cet ancien ouvrier, militant à la C.G.T. et au P.C.F., fut député du quatorzième arrondissement, devint ministre du travail à la libération et devait le rester jusqu'à l'éviction des communistes du gouvernement Ramadier, en 1947. Faisant le bilan de l'action d'Ambroise Croizat au ministère du travail (c'est lui qui, notamment,

M. Michel Poniatowski, ancien ministre de l'intérieur, interrogé par l'hébdomadaire Jours de France sur la situation politique et les perspectives de l'élection présidentielle, a souligné la concordance des o b je ct if s de l'U.D.F. et du R.P.R. qui, déclaret-il, aveulent jondamentalement la même société (...). La majorité, a-t-il ajouté, est condamnée à s'entendre, elle ne peut jaire autrement, c'est sa seule chance. » M. Poniatowski indique que, s'il

VRAIES TROUVAILLES ET BONNES AFFAIRES! NOUVEAUX TISSUS "COUTURE" "DÉCORATION" DIN

M. Georges Séguy, qui présidait la réunion du candidat communiste, a précisé qu'il le faisait au titre de membre du parti et de la section du treizième arrondissement, à laquelle il est affilié depuis bientôt trente-deux ans s. Considérant dans son discours que la classe ouvrière, qui joue le rôle principal dans la vie nationale, est pratiquement tenue à l'écart de tous les centres de décison », le secrétaire général de la C.G.T. a souligné que l'élection présidentielle non seulement fournissait l'occasion de lui rendre sa place mais encore de « faire triompher un processus de transformation anticapitaliste de la société ».

M. PONATOWSKI : l'actuel président est le seul capable d'affronter les difficultés que traverse notre pays.

s'est lancé aux côtés de M. Giscard d'Estaing il y a vingt-cinq ans. C'est e parce que, dès l'époque, dit-il, fai fugé qu'il était l'un des deux ou trois hommes d'Etat français capables de conduire un jour les affaires de la France. Aujourd'hui, même si certaines erreurs ont pu être commises—mais qui est parfait?— je n'ai pas changé d'avis. Mieux même, fafirme que le président est l'homme le mieux adapté pour affronter actuellement les difficultés que traverse notre pays il est même le seul »

Sur la candidature du maire de Paris à l'élection présidentielle, M. Poniatowski déclare : « Jac-ques Chirac a des qualités de dynamisme et d'allant qui pour-raient être mieux et plus effica-cement utilisées pour l'aventr.» A propos du chômage, l'ancien ministre affirme : « Avoir un franc fort est une bonne chose, mais, aujourd'hui, le moment est venu de s'engager dans une action plus volontariste. »

Le numéro du « Monde » daté 11 février 1961 a été tiré à 536 383 exemplaires. La découverte d'une équipe française pourrait aboutir à une nouvelle génération de vaccins synthétiques

Une équipe de l'Institut Pasteur de Paris, dirigée par le profes-seur Louis Chedid, vient d'annoncer qu'elle a mis au point pour la première jois au monde, grâce à une collaboration avec l'institut Weizmann (Israël) et plusieurs chercheurs du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), un vaccin synthètique qui pourrait avoir une application dans le domaine médical.

Ce vaccin, protecteur contre la diphtérie est composé d'une fraction de la toxine produtte par la bactérie responsable de cette affection et d'une substance baptisée « adjuvante de l'immunité » qui amplifie la réponse immunologique de l'organisme. Une telle découverte ne devrait pas bouleverser pour des raisons économiques l'actuelle méthode de prévention par vaccination contre la diphtérie. Elle ouvre, en revanche, la voie à toute une série de travaux qui, à terme, pourraient avoir des répercussions considérables dans la mise au point de vaccins protecteurs contre de nombreuses maladies intectieuses, bactériennes ou virales.

à la présence dans l'organisme d'une toxine synthétisés par une bactérie. ment localisée au pharynx, elle peut, chez le jeune enfant, entraîner un risque majeur d'asphyxie (le croup). Elle est à redouter notamment à cause de ses manifestations générales, qui, de manière aigué ou chronique, font qu'elle tue encore près d'un malade sur dix dans les populations non vaccinées où elle sévit sur un mode endemique. Le vaccin actuellement utilisé est constitué de la totalité de la molécule de la tâxine diphtérique de poids moléculaire 70 000 dont la structure a été modifiée après action de la chaleur Les travaux conduits par l'équipe

La diphtérie est une infection due du professeur Louis Chedid à l'Institut Pasteur de Paris en collaboration avec le professeur Michael (Institut Weizmann) et de chercheurs du C.N.R.S. (professeu apportent la preuve en laboratoire qu'il est, en théorie, possible de vacciner d'une autre manière contre est, en effet, constitué d'une partie extrêmement restreinte (16 acides aminés) de la toxine diphtérique laquelle on a accolé une autre molécule synthétique (le muramyl-dipeptide, ou M.D.P.), stimulante de l'immunité. L'efficacité du vaccin a

A LA COUR DE SURETÉ DE L'ÉTAT Les avocats des autonomistes corses ont demandé la relaxe de leurs clients

l'étendue de ses activités politiques ? Quelques avocats ont pré-féré lancer, mezzo voce, des injures à l'adresse des défenseurs Tour à tour, les avocats des quinze autonomistes corses ont plaidé, mardi 10 et merde la partie civile. Ces « failles » de la défense laiscredi 11 février, devant la Cour de sûreté de l'Etat présidée par M. Clande Aliaer (1). Tous ont demandé la relaxe sent rèveur Mais que le président de la Cour ait pu comparer les avocats parlant tous en même temps à un « marché persan » en dit long aussi, sur la détériorade leurs clients. Les cinq magistrats doivent rendre leur tion des rapports entre magis-trats de la Cour de sureté de l'Etat et robes noires. Les avocats parlent sans équivoque d'un grave malaise et d'un quasi-mépris, incontournable, à leur endroir. Certains répondent allégrement par la légrera. Me Leur lierre arrêt mercredi après-midi.

Surprenante défense i On l'aura vue, durant une vingtaine d'audiences, parfois soucieuse des dé-tails et oublieuse de l'essentiel. toujours ferme sur les principes mais quelquefois laxiste sur le fond. Comme à l'habitude dans les procès corses devar; la Cour de sûreté de l'Etat, les avocats, cette fois encore, auront été en majorité d'origine insulaire. Ma 'Yves Baudelot (Paris) et Jean-Robert Phung (Montpellier) out été les exceptions confirmant la règle, de même que M° Jean-Denis Bredin dans le procès des c vingt et un du FL.N.C. » jugès durant l'été 1979.

Curieuse défense. Se parant dès Curieuse défense. Se parant dès le premier jour du titre de collectif, il était permis de s'attendre de sa part à une relative homogéneité, sinon à une unité sur la conduite à tenir. Il a cependant failu en rabatire et M° Jean-Baptiste Biaggi, partie civile, a pu se moquer: « Je suis qu'on trouve dans tous les collectifs des contradictions internés : le souhoite que

se moquer: « Je sais qu'on trouvedans tous les collectifs des contradictions internes: je souhaite que
la déjense n'en meure pas.» En
mourir? Le collectif s'était dissous avant de sombrer: « Nous
souhaitons. a dit un avocat,
qu'un collectif de déjense s'instaure. Nous nous réunissons, nous
discutons, mais nous ne tombons
pas d'accord. Il est, je crois, vain
d'espèrer. » Constat bien tardif.
En regard de la cohésion affichée — à défaut d'être réelle —
dans le procès du F.I.N.C. en
1979, les avocats ont donc ectte
fois na vigué à vue. Me Jean
Maggiani, pourtant chef de file
de la défense, fit un incident,
quitta le prétoire et ne fut pas
suivi par ses confrères. Me Lucien
Felli, avocat et porte-parole, à
Paris, de l'Union du peuple corse
animée par le docteur Edmond
Siméoni, avait juré qu'il ne se
présenterait pas devent les magistrats d'une juridiction d'exception, et se présenta. Pius logique,
Me Jacques-Antoine Martini, président de la section d'Ajaccio de
la Ligue des aroits de l'homme et
membre du comité central, a prévenu le président par courrier,
avant le procès, qu'il n'assurerait
pas la défense de son client,
expliquant: « Mon comportement
d'avocat ne serait pas conforme
avec mes actes publics de citoyen
luttant de toutes ses torces pour
la dissolution de la Cour de
séreté de l'Etat. » Me Martini, lui,
ne vin'; pas.

Désemparée, la défense a en

ne vint pas.

Désemparée, la défense a en fait permis des les premiers jours, à la Cour er au procureur général d'atteindre leur but : que le procès s'engage vraiment alors que, le 14 janvier, la grève de la faim de six des secusés l'hypothéquait sérieusement. L'Union du peuple conse (U.P.C.) déclare aujourd'hui : « Notre désengagement et celui des avocats, talentueux et déroués, était impensable parce qu'assimulable à un abandon.» Sans doute ! Mais comment expliquer que la Cour, moyennant un zeste de fermeté et une larme de diplomatie, ait conservé l'initiative tout au long de ce débat judiciaire ? Comment expliquer que la défense, enfin, en prèsene du commandant Bertolint, partie civile, à l'origine des événements de Bastelica, ne le presse pas de questions pour connaître les raisons de sa présence dans ce village et découvrir sence dans ce village et découvrir

LA SUCESSION D'ÉMILIEN AMAURY SERA TRANCHÉE LE 31 MARS

Les problèmes de la succession d'Emilien Amaury — qui condi-tionnent l'avenir du groupe de presse le Parisien libéré (l'Equipe, presse le Parisien libéré (l'Equipe, Marie-France, Point de vueImages du monde) et qui strainent » depuis 1977 — seront-ils enfin régiés le 31 — mars? La 
première chambre de la cour 
d'appel de Paris devra en effet 
se prononcer ce jour-là sur l'arpel de jugements rendus par la 
tribunal de commerce les 5 novembre 1979 et 30 mai 1980 et vembre 1979 et 30 mai 1980 et d'un jugement du tribunal civil

d'un jugement du tribunal civil du 11 juillet suivant (le Monde du 16 juillet 1980).

Chargée d'exposer les conclusions du minisfère public au cours de l'audience du 10 février, Mme. Françoise Filpo, avocat général, a conclu longuement, sans prendre parti sur la validité de l'écrit du 29 mai 1988 par sans prendre parti sur la validité de l'écrit du 29 mai 1968 par lequel Emilien Amaury semblait faire de sa fille Francine sa continuatrice à la tête du groupe et déshériter, de ce fait, son fils Philippe. Le tribunal civil avait déclaré qu'il ne pouvait s'agir d'un testament valable, et que la succession devait être partagée par moitié en tre les deux héritiers.

Mme Flipo estime d'autre part que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour attri-

n'était pas compétent pour attri-buer, com me il l'a fait à Mile Francine Amaury la pro-priété de mille cinquante actions du Paristen libéré que son père un raisten there due son vivant lui avait données de son vivant Car il s'agissait d'une donation qui aurait dû être réalisée, à son avis, par un acte authentique

son avis, par un acte authentique passè devant notaire et dont seules les juridictions civiles peuvent s'occuper.

Enfin, en ce qui concerne la cession d'actions par M. Philippe Amaury à MM. Jean-Claude Aaron et Claude Bouchinet-Serreules, Mme Filpo estime que « la ratification tucite » plaidée par ces derniers peut difficilement être retenue. Elle estime qu'une assemblée générale, réunie lorsque la question de la succession sera réglée, devra « couvrir » les nullités encourues. nullités encourues. La cour a annoncé qu'elle ren-

250

2001

571 m - - -

130

-12 in this s

-...

- ·

in the second

.

\$ 11. X X

10 to 10 m

Euro . . .

Marine .

4 12 V

dans.

and the same

The second second

Self Torre

Section Transfer

Sale of A

20.00

Sec. 10.

. - :

drait ses arrêts le 31 mars.

Mme Brigitte Bardot ont été condamnés la semaine dernière. par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à 4 000 francs d'amende Cesari (Paris) a ainsi quitte le procès la veille des plaidoiries pour gagner son lieu de villègisture; Mª Jean Casoni (Ronen) a pour sa part, au contraire, fait sa réapparition après une longue decente. 1 franc de dommages et intérêts pour diffamation envers le pro-fesseur Henri Sarles, directeur de l'unité de recherches de patho-logie digestive de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale de Marseille. La décision devra être publiée dans dix journaux. Dans des articles parus (I) Me Jean Maggiani. Lucien Feill, Jean-Pierre Cesari, François Alfonsi, Jean-Pierre Colomna d'Istria, Michel Cervoni et Yves Baudelot, du barreau de Paris; Me Camille Giudicelli, du barreau de Marsellie; Me Marie-Hélène Mattel, du barreau de Bastia; Me Jean-Robert Phung, du barreau de Montpellier, et Me Jean Casoni, du barreau de Rouen. dans les deux hebdomadaires.

Mme Brigitte Bardot s'en était
pris en des termes particulièrement vifs aux expérimentations sur des chiens réalisées par le professeur Sarles Cette condamnation confirme le jugement rendu le 17 juin par le tribunal de grande instance de Marseille (le Monde du 18 juin 1980).

PIANOS

par la légèrete : Mº Jean-Pierre Cesari (Paris) a sinsi cultié le

LAURENT GREILSAMER.

Stock important de pianos neufs à ancien prix depuis 8.900 F, facilités de parement jusqu'à 60 mois. Livraison gratuite et rapide

PIANOS DAUDÉ

75 bis, avenue de Wagram - 75017 Paris tél. 227-88-54 - 763-34-17

LE CENTRE NATIONAL D'ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE (ex CNTE)

**Etablissement Public** du Ministère de l'Education ·(6 centres d'enseignement ~ 200 000 élèves) ~

Inscrit actuellement dans les préparations suivantes : (Droit d'inscription annuel de 275 à 300 F). AU CENTRE DE LILLE 34, rue Jean Bart 59046 LILLE

 Concours administratifs tous niveaux du Ministère de l'Education, du Ministère des Universités et d'autres départements ministériels :

AU CENTRE DE VANVES 60 boulevard du Lycée **92171 VANVES** 

Capacité en Droit

AU CENTRE DE LYON 100 rue Hénon 69316 LYON Cedex 1

Concours P et T, Trésor (niveau B.E.P.C., Brevet des

Concours interne d'entrée aux E.N. d'Instituteurs

AU CENTRE DE TOULOUSE 109 rue Vauquelin 31051 TOULOUSE

Renseignements sur demande

aux adresses ci-dessus.

Concours externe d'entrée aux E.N. d'Instituteurs

Le dullar est à 5 trancs

Le génera

une ti

aut s

ಂದಿಕ್ ಕ್ರಿಡ್ ಕ್ರಿಡ್ ಕ್ರಿಡಿಕ್ಕೆ

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

Service Harris

MARIE OF CARDA EL

TO HE MEDITINE &

1967 16 Bulletin

The same sales

with Riverture desails.

The Manager of

and the state of the second

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s - Committee of the second of t TOTAL THE BANK SE 1 42 42 The second with mula te gui na m The Division of Spinish and the second The Wind Great St. Contraction on each The restrict of the f 医毛状细胞物法 锰镍 ik manneren ger f

THE SEE ASSOCIATIONS. - The Common State of for implanta discussion The is the fifth par MALOC

SI PAR LINE N UN VOY

73.31